

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





ФН 45 · В92 1827 V.2

#### **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE BUFFON.

TOME II.

IMPRIMERIE DE JULES DIDOT AINÉ,
IMPRIMEUR DU ROI,
rue du Pont-de-Leck, nº 6.

## **OEUVRES**

COMPLÈTES

# DE BUFFON

MISES EN ORDRE ET PRÉCÉDÉES D'UNE NOTICE HISTORIQUE

PAR M. A. RICHARD,

PROPESSEUR AGRÉGÉ A LA FACUETÉ ME MÉDECINE DE PARIS;

SUIVIES DE DEUX VOLUMES

SUR LES PROGRÈS DES SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES
DEPUIS LA MORT DE BUPPON.

PAR

M. LE BARON CUVIER,

SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENGES.



#### A PARIS

CHEZ BAUDOUIN FRÈRES, ÉDITEURS,

BUE DE VAUGIRARD, Nº 17,

ET CHEZ N. DELANGLE, ÉDITEUR, RUE DU BATTOIR, Nº 19.

M. DCCC XXVPI.

#### SUITE DES PREUVES

DE.

## LA THÉORIE DE LA TERRE.

BREFOR. II

5-1-47 285

#### SUITE DES PREUVES

DE

### LA THÉORIE DE LA TERRE.

ARTICLE X.

Des Fleuves.

Nous avons dit que, généralement parlant, les plus grandes montagnes occupent le milieu des continents, que les autres occupent le milieu des îles, des presqu'îles, et des terres avancées dans la . mer; que dans l'ancien continent les plus grandes chaînes de montagnes sont dirigées d'occident en orient, et que celles qui tourment vers le nord ou vers le sud, ne sont que des branches de ces chaînes principales : on verra de même que les plus grands fleuves sont dirigés comme les plus grandes montagnes, et qu'il y en a peu qui suivent la directions des branches de ces montagnes. Pour s'en assurer et le voir en détail, il n'y a qu'à jeter les yeux sur un globe, et parcourir l'ancien continent depuis l'Espagne jusqu'à la Chine; on trouvera qu'à commencer par l'Espagne, le Vigo, le Douro, le Tage, et la Guadiana vont d'orient en occident, et l'Ebre

d'occident en orient, et qu'il n'y a pas une rivière remarquable dont le cours soit dirigé du sud au nord, ou du nord au sud, quoique l'Espagne soit environnée de la mer en entier du côté du midi, et presque en entier du côté du nord. Cette observation sur la direction des fleuves en Espagne prouve non seulement que les montagnes de ce pays sont dirigées d'occident en orient, mais encore que le terrain méridional et qui avoisine le détroit, et celui du détroit même, est une terre plus élevée que les côtes de Portugal; et de même du côté du nord, que les montagnes de Galice, des Asturies, etc., ne sont qu'une continuation des Pyrénées; et que c'est cette élévation des terres, tant au nord qu'au end, qui ne permet pas aux fleuves d'arriver par-là jusqu'à la mer.

On verra aussi, en jetant les yeux sur la carte de France, qu'il n'y a que le Rhône qui soit dirigé du nord au midi, et encore dans près de la moitié de son cours, depuis les montagnes jusqu'à Lyon, est-il dirigé de l'orient vers l'occident; mais qu'au contraire tous les autres grands fleuves, comme la Loire, la Charente, la Garonne, et même la Seine, ont leur direction d'orient en occident.

2 On verra de même qu'en Allemagne il n'y a que le Rhin qui, comme le Rhône, a la plus grande partie de son cours du midi au nord; mais que les autres grands fleuves, comme le Danube, la Drave, et toutes les grandes rivières qui tombent dans ces fleuves, vont d'occident en orient se rendre dans la mer Noire.

On reconnoîtra que cette mer Noire, que l'on doit plutôt considérer comme un grand las qué comme une mer, a presque trois fois plus d'étendue d'orient en ocsident que du midi au nord, at que par conséquent sa position est semblable à la direction des fleuves en général; qu'il en est de même de la mer Méditerranée, dont la longueur d'orient en occident est environ six fois plus grande que sa largeur moyenne; prise du nord au midi.

A la mate caspienne, suivant la carte qui en a été levée par ordre du czar Pierre I l'a plus d'étendue du midi au mord que d'orient en eccident; au lieu que dans les anciennes cartes elle étoit presque ronde, ou plus large d'orient en occident que du midi au nord : mais si l'on fait attention que le lac Aral peut être regardé comme ayant fait partie de la mer Caspienne, dont il n'est séparé que par des plaines de sable, on trouvera ensure que la longueur depuis le bord occidental de la mer Caspienne jusqu'au bord oriental du lac Aral, est plus grande que la longueur depuis le bord méridional jusqu'au bord septentrional de la même mer.

On trouvera de même que l'Euphrate et le golfe Persique sont dirigés d'occident en orient, et que presque tous les fleuves de la Chine-vont d'occident en orient. Il en est de même de tous les fleuves de l'intérieur de l'Afrique an-delà de la Barbarie; ils coulent tous d'orient en occident, et d'occident en érient: il n'y a que les rivières de Barbarie et le Nil qui coulent du midi au nord. A la vérité, il y a de grandes rivières en Asie qui coulent en partie du nord au midi, comme le Don, le Wolga, etc.: mais en prenant le longueur entière de leur cours, où verra qu'ils ne se tournent du côté du midi que pour se rendue dans la mer Noire et dans la mer Gaspienne, qui sont des lava dans l'intérieur des terres.

On peut donc dire en général que dans Europe, Masie, et l'Afrique, les fleuves et les autres eaux nséditerranées s'étendent plus d'òrient en occident que du nord au sud; ce qui vient de ce que les chaines de montagnes sont dirigées pour la plupart dans ce sens, et que d'ailleurs le continent entier de l'Europe et de l'Asie est plus large dans ce sens que l'autre; car il y a deux manières de concevoir cette direction des fleuves. Dans un continent long et étroit, comme est celui de l'Aménique méridionale; et dans lequel il n'y a qu'une chaîne principhie de montagnes, qui s'étend du nord au sud. he fleuves n'étant retenus par aucune autre chaîne de montagnes, doivent couler dans le sens perpendiculaire à celui de la direction des montagnes, c'est-à-dire d'orient en occident, ou d'occident en orient: c'est en effet dans ce sens que coulent toutes les rivières de Mmérique, parcequ'à l'exception

des Cordilières, il n'y a pas de chatacade montegues fort dianduce; et qu'il n'y en a point dont let directions soient paralleles aux Cordilières. Dans l'ancien continue, comme dens le peuvene, la plus grando portie des caux ent leur plus grande étenque d'assistantion vrient, ét la plus quind nomitée des finness coulont dans estte direction. mais c'est par une autre raison ; c'est qu'il y a plusieurs longues chaines de montagnes parallèles les unes aux autres, dont le divection est d'occident en orient, et que les fleuves et les autres eaux-somt abligés desuitre les intervalles qui séparent ces chataes de montagnes : par conséquent une seule chaîne de montagnes, disigue du nord au sud, produira des fleuves dont la direction sera la même que celle dus fleuver qui sortiroient de plusieurs chaînes de montagnes dont la direction commune seroit derient en accident; et c'esspar cette raison particulière que les fleuves d'Antérique ont cette direction, comme coux de l'Europe, de l'Afrique, et dul'Asis.

Pour l'orditaire, les rivières occupent le milieu des vallées, en plutôt la partie la plus-basse du tenrain compris entre les deux collines en montagnes opposées. Si les deux collines qui sent de chaque côté de la rivière ont chacune une pente à-pouprès égale, la rivière occupe à-pou-près le milieu du vallen ou de la vallée intermédiaire. Que estte vallée soit large ou étroite, si la pente des collines on des terres élevées qui sont de shaque esté de la

rivière, devégule, la rivière escupera de milieu de le vallée. Au contraire, si l'une des sollines a une parite plus rapide que n'est la peute de la colline opposée, la rivitée ne sera plus dans le milieu de la vallée; mais elle sera d'autuat plus veisine de la sullime la plus rapide, que cette rapidité de pente sons plus grande que colle de la pente de l'autre colline: l'endroit le plus bus du terrain, dans ce ens, n'est plus le milieu de la vallée; il est beaucoup plus près de la colline dont la pente est la plus grande, et c'est par cette raison que la rivière en est aussi plus près. Dans tone les endroits où il y a d'un côté de la rivière des mentagnes ou des collines fort rapides, et de l'autre côté des terres élevées en pente douce, on trouvera tonjours que la rivière coule au pied de ces sollines rapides, et qu'elle les suit dans toutes leurs directions; sans n'écurter de con collines, jusqu'à se que de l'autre côté il se monve d'autres collines dont la pente soit assez considérable pour que le point le plus bas du termin se trouve plus éloigné qu'il ne l'étoit de la selline rapide. Il arrive ordinairement que par la succession de temps la pente de la solline la plus repide diminue et vient à s'adoucir, parceque les , pluies entrainent les terres en plus grande quantité, et les enfevent avec plus de violence sur une pente rapido que sur une pente donce: la rivière est alors contrainte de changer de lit pour retrouver l'endroit le plus bas du vallon. Ajoutez à cela

que comme toutes les finières grecetsement et dédent de temps en temps, elles tempestent et déposent des limons en différents endreits, et que souvent il s'accumule des sables dans leur lit; ce qui fait refluer les caus et en change la direction. Il est assez ordinaire de trouver dans les plaines un grand nombre d'anciens lits de la rivière, sur-tout si elle estimpétueuse et sujette à de fréquentes inondations, et si elle entraîne beaucoup de sable et de limon.

Dans les plaines et dans les larges vallées où coulent les grands fleuves, le fond-du lit du fleuve est ordinaisement l'endreit le plus bas de la vellés mais souvent la surface de l'eau du fleuve est plats élevée que les terres qui sont adjacentes à celles des bords du fleuve. Supposons, par exemples, qu'un fleuve soit à pleis bord, c'est-à-dire que les bords et l'eau du flouve soient de niveau, et que l'eau peu après commence à déborder des deux oftés: la plaine sera bientôt inondée jusqu'à emolaigeur considérables et l'on observera que des deux côtés du fleuve les bords seront inondés les desniers; ce qui prouve qu'ils sont plus élevés quole reste du terrain; en sorte que de chaque côté du fleuge, depuis les bords jusqu'à un certain pointde la plaine, il y a une pente insensible, une espece de talus qui fait que la surface de l'eau du fleuve est plus élevée que le terrain de la plaine, sur-tout lorsque le fleuve est à plein bord. Cette élévation

du terraiment bords des flettres provient du dépôt du limen dans lus-inondations: "l'eau est communément très bourbeuse dans les grandes crues des rivières; lorsqu'elle commence à déborder, elle coule tois lentement par-dessus les bords; elle déposet le limen qu'elle contient, et s'épure, pour ainsi dire, à mesure qu'elle s'éleigne dévantage au large dans la plaine : de mênte toutes les parties de limon que le courant de la rivière n'entraîme pas sont déposées sur les bords; ce qui les élève peu à peu au-dessus du reste de la plaine.

Les fleuves sont, comme l'on-seit, toujours plus higes à leur embouchure; à mesure qu'on avance dans les terres et qu'on s'éloigne de la mer, ils diminuent de largeur : mais ce qui est plus remarquinhie et peut-être moins commu, c'est que dans l'intérieur des terres, à une distance considérable de la mer, ils vont droit, et suivent la même direction dans de grandes longueurs; et à mesure qu'ils approchent de leur embouchure, les sinuosités de leur cours se multiplient. J'ai qui dire à un voyageur, homme d'esprit et bon observateur', qui a sint plusieurs grands voyages per terre dons la partie de l'ouest de l'Amérique septentrionale, que les voyageurs, et même les sauvages, ne se trompoient guère sur la distance où ils se trouvoient de la mer; que pour reconnoître s'ils étoient bien avant dans l'intérieur des terres, ou s'ils étoient dans un pays ' M. Fabry.

de la mer, ils suiveisnt le bord d'une grande rivière; et que quand la direction de la rivière étois droite dans une longueur de quinze ou vingt lieues, ils jugeoient qu'ils étoient fort loin de la mer: qu'au contraire, si la rivière avoit des sinuosités, et changeoit souvent de direction dans son cours, ils étoient assurés de n'être pas fort éloignés de la mer. M. Fabry a vérifié lui-même cette remarque, qui lui a été fort utile dans ses voyages, lorsqu'il parcouroit des pays inconnus et presque inhabités. Il y a encore une remarque qui peut être utile en pareil cas; c'est que, dans les grands fleuves, il y a, le long des bords, une remous considérable, et d'autame plus considérable qu'on est moins éloigné de la mor et que le lit du fleuve est plus large; ce qui peut encore servir d'indice pour juger si l'ou set à de grandes ou à de petites distances de l'embouchure : et comme les sinuosités des fleuves se multiplient à mesure qu'ils approchent de la mer, il n'est pas étonnant que quelques unes de ces sinuosités venant à s'ouvrir, forment des bouches par où une partie des eaux du fleuve arrive à la mey; et c'est' une des raisons pourquoi les grands fleuves se divisent ordinairement en plusieurs bras pour arriver à la mer.

Le mouvement des eaux dans le cours des fleuves se fait d'une manière fort différente de celle qu'ont supposée les auteurs qui ont voulu donner des théories mathématiques sur cette matière : non

seulement la surface d'une rivière en mouvement n'est pas de niveau en la prenant d'un bord à l'autre, mais même, selon les circonstances, le courant qui est dans le milieu est considérablement plus élevé ou plus bas que l'eau qui est près des bords. Lorsqu'une rivière grossit subitement par la fonte des neiges, ou lorsque, par quelque autre cause, sa rapidité augmente, si la direction de la rivière est droite, le milieu de l'eau, où est le courant, s'élève, et la rivière forme une espèce de courbe convexe ou d'élévation très sensible, dont le plus haut point est dans le milieu du courant. 'Gette élévation est quelquefois fort considérable; et M. Hupeau, habile ingénieur des ponts et chaussées, m'a dit avoir un jour mesuré cette différence de niveri de l'eau du bord de l'Aveyron, et de celle du courant, ou du milieu de ce fleuve, et avoir trouvé trois pieds de différence; en sorte que le milieu de l'Aveyron étoit de trois pieds plus élevé que l'eau du bord. Gela doit en effet arriver toutes les fois que l'eau aura une très grande rapidité : la vitesse avec laquelle elle est emportée diminuant l'action de sa pesanteur, l'eau qui forme le courant ne se met pas en équilibre par tout son poids avec l'eau qui est près des bords; et c'est ce qui fait qu'elle demeure plus élevée que celle-ci. D'autre côté, lorsque les fleuves approchent de leur embouchure, il arrive assez ordinairement que l'eau qui est près des bords est plus élevée que celle du





















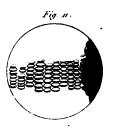



milieu, quoique le courant soit rapide; la rivière paroît alors former une courbe concave dont le point le plus bas est dans le plus fort du courant: ceci arrive toutes les fois que l'action des marées se fait sentir dans un fleuve. On sait que dans les grandes rivières le mouvement des eaux occasione par les marées est sensible à cent ou deux cents lieues de la mer; on sait aussi que le courant du fleuve conserve son mouvement au milieu des eaux de la mer jusqu'à des distances considérables: il y a donc, dans ce cas, deux mouvements contraires dans l'eau du fleuve; le milieu, qui forme le courant, se précipite vers la mer, et l'action de la marée forme-un contre-courant, un remous, qui fait remonter l'eau qui est voisine des bords, tandis que celle du milieu descend; et comme alors toute l'eau du fleuve doit passer par le courant qui est au milieu, celle des bords descend continuellement vers le milieu, et descend d'autant plus qu'elle est plus élevée et refoulée avec plus de force par l'action des marées.

Il y a deux espèces de remous dans les fletves. Le premier, qui est celui dont nous venons de parler, est produit par une force vive, telle qu'est celle de l'eau de la mer dans les marées, qui non seulement s'oppose comme obstacle au mouvement de l'eau du fleuve, mais comme corps en mouvement, et en mouvement contraire et opposé à celui du . courant de l'eau du fleuve; ce remous fait un contre-

courant d'autant plus sensible que la marée est plus forte. L'autre espèce de remous n'a pour vause qu'une force morte, comme est celle d'un obstacle, d'une avance de terre, d'une île dans la rivière, etc. Queique ce remous n'occasione pas ordinairement un contre-courant bien sensible, il l'est cependant assez pour être reconnu, et même pour fatiguer les conducteurs de bateaux sur les rivières. Si cette escoce de remous ne fait pas toujours un contre-comrant, il produit nécessairement ce que les gens de rivière appellent une morte, c'est-à-dire des eaux mortes, qui ne coulent pas comme le reside la divière, mais qui tournoient de façon que quand les baseaux y sont entraînés, il faut employer beaucomp de force pour les en faire sortir. Ces eaux mortes sont fort sensibles dans toutes les rivières rapides au passage des ponts. La vitesse de l'eau augmente, comme son sait, à proportion que le diametre des canaux par où elle passe diminue, la Mrce qui la pousse étant supposée la même; la vitesse d'une rivière augmente donc au passage d'un pont, dans la raison inverse de la somme de la largeur dis arches à la largeur totale de la rivière; et encore faut-il augmenter cette raison de celle de la longueur des arches, ou, ce qui est le même, de la largeur du pont : l'augmentation de la vitesse de l'an étant donc très considérable en sortant de l'arche d'un pont, celle qui est à côté du courant est poussée latéralement et de côté contre les bords

de la rivière; et par cette réaction, il se forme un mouvement de tournoiement quelquefois très fort. Lorsqu'on passe sous le pont Saint-Esprit, les conducteurs cont forces d'avoir une grande attention à ne paspendre le fil du courant de l'eau, même après avoir passé le pont; car s'ils laissoient écarter le bateau à droite ou à gauche, on seroit porté contre le rivage avec danger de périr, ou tout au millar ou seroit entrainé dans le tournoiement des com mortes, d'en l'on ne pourroit sortir qu'avec beaticoup de peine. Lorsque ce tournoiement, causé: par le mouvement du courant et par le mouvement opposé du remous, est fort considérable, cela forme une espèce de petit gouffre; et l'en voit l'eau, au-delà des arrière-becs des piles d'unipont, qu'il se forme de ces petits gouffies ou tournois. ments d'eau, dont le milieu parois être vide, et former une especule cavité cylindrique autour de laquelle l'eau tourpoie avec rapidité. Cette apparence de savité cylindrique est produite par l'action de la force contrifuge, qui sait que l'eau tâche de s'éloigner et s'éloigne en effet du centre du tourbillon causé par le turnoisment.

Lorsqu'il doit arrivér une grande came d'eau, les gens de rivière s'en aperçoivent per un mouvangent particulier qu'ils remarquent dans l'eau; ils dissus que la rivière mouve de fond, c'està-dire que l'eau du fond de la rivière soule plus vite qu'elle ne coule



ordinairement. Cette augmentation de vitesse dans l'eau du fond de la rivière annonce toujours, selon eux, un prompt et subit accroissement des eaux? Le mouvement et le poids des eaux su périeures, qui ne sont point encore arrivées, ne laissent pas d'agir sur les eaux de la partie inférieure de la rivière; et leur communiquent ce mouvement; car il faut, à certains égards, considérer un fleuve qui est conmu et qui coule dans son lit, comme une colonne d'eau contenue dans un tuyau, et le feuve entier comme un très long canal où tous les mouvements deivent se communiquer d'un bout à l'autre. Or, indépendamment du mouvement des eaux supérieure, leur poids seul pourroit faire augmenter la vitesse de la rivière, et peut-être la faire mouvoir de fond; car on sait qu'en mettant à l'eau plusieurs hateans à la fois, on augmente dans et moment la vitesse de la partie inférieure de la rivière, en même temps qu'on retarde la vifesse de la partie supérieure.

La vitesse des eaux courantes ne suit pas exactement, ni même, à beaucoup près, la proportion de la pente. Un fleuve dont la pente seroit uniforme, et double de la pente d'un autre fleuve, ne devroit, à ce qu'il parate, couler qu'une fois plus rapidement que celui ci mais il coule en effetheme coup plus vite encore; sa vitesse; au lieu d'être double, est ou triple, ou quadruple, etc. Cette vitesse dépend beaucoup plus de la quantité d'eau et

du poids des eaux supérieures que de la pente; et lorsqu'on veut creuser le lit d'un fleuve, ou celui d'un égout, etc., il ne faut pas distribuer la pente également sur toute la longueur; il est nécessaire, pour donner plus de vitesse à l'eau, de faire la pente beaucoup plus forte au commencement qu'à l'embouchure, où elle doit être presque insensible, comme nous le voyons dans les fleuves : lorsqu'ils approchent de leur embouchure, la pente est presque nulle, et cependant ils ne laissent pas de conserver une rapidité d'autant plus grande que le fleuve a plus d'eau; en sorte que dans les grandes rivières, quand même le terrain seroit de niveau, l'eau ne laisseroit pas de couler, et même de couler rapidement, non seulement par la vitesse acquise i, mais encore par l'action et le poids des eaux supérieures. Pour mieux faire sentir la vérité de ce que je viens de dire, supposons que la partie de la Seine qui est entre le Pont-Neuf et le Pont-Royal, fût parfaitement de niveau, et que par-tout elle eût dix pieds de profondeur; imaginons pour un instant que tout d'un'coup on pût mettre à sec le lit de la

Cest faute d'avoir fait ces réflexions que M. Kuhn dit que la source de Danque est au moins de deux milles d'Allemagne plus élevée que son embouchure; que la mer Méditerranée est de 6 3/4 milles d'Allemagne plus basse que les sources du Nil; que la mer Atlantique est plus basse d'un demi-mille que la Méditerranée, etc., ce qui est absolument contraire à la vérité. Au reste, le principe faux dont M. Kuhn tire toutes ces conséquences, n'est pas la seule erreur qui se trouve dans cette pièce sur l'origine des fontaines, qui a remporté le prix de l'académie de Bordeaux en 1741.

BUFFON. II.

rivière au-dessous du Pont-Royal et au-dessus du Pont-Neuf: alors l'eau qui seroit entre ces deux ponts, quoique nous l'ayons supposée parfaitement de niveau, coulera des deux côtés en haut et en bas, et continuera de couler jusqu'à ce qu'elle se soit épuisée; car, quoiqu'elle soit de niveau, comme elle est chargée d'un poids de dix pieds d'épaisseur d'eau, elle coulera des deux côtés avec une vitesse proportionnelle à ce poids; et cette vitesse diminuant toujours à mesure que la quantité d'eau diminuera, elle ne cessera de couler que quand elle aura baissé jusqu'au niveau du fond. Le poids de l'eau contribue donc beaucoup à la vitesse de l'eau; et c'est pour cette raison que la plus grande vitesse du courant n'est ni à la surface de l'eau ni au fond, mais à-peu-près dans le milieu de la hauteur de l'eau, parcequ'elle est produite par l'action du poids de l'eau qui est à la surface, et par la réaction du fond. Il y a même quelque chose de plus; c'est que si un fleuve avoit acquis une très grande vitesse, il pourroit non seulement la conserver en traversant un terrain de niveau, mais même il seroit en état de surmonter une éminence sans se répandre beaucoup des deux côtés, ou du moins sans causer unc grande inondation.

On seroit porté à croire que les ponts, les levées et les autres obstacles qu'on établit sur les révières, diminuent considérablement la vitesse totale du cours de l'eau; cependant cela n'y fait qu'une très petite différence. L'eau s'élève à la rencontre de l'avant-bec d'un pont : cette élévation fait qu'elle agit davantage par son poidé, ce qui augmente la vitesse du courant entre les piles, d'autant plus que les piles sont plus larges et les arches plus étroites; en sorte que le retardement que ces obstacles causent à la vitesse totale du cours de l'eau est presque incées, les tiles, ne diminuent aussi que très peu la vitesse totale du cours de l'eau. Ce qui produit une diminution très considérable dans cette vitesse, c'est l'abaissement des eaux, comme au contraire l'augmentation du volume d'eau augmente cette vitesse plus qu'aboune autre cause.

Si les fleuves étoient toujours à peu-près également pleins, le meilleur moyen de diminuer la vitesse de l'equat de les contenir, seroit d'en élargir le ental : mais comme presque tous les fleuves sont sujets à grossir et à diminuer beausonp, il faut, au contraire, pour les contenir, rétrécir leur conal, parceque dans les basses eaux, si le canal est fort large, l'eau qui passe dans le milieu, y creuse un lit particulier, y forme des sinuosités; et lorsqu'elle vient à grossir, aller suit cette direction qu'elle a prince dans ce lit particulier; ellu vient frapper avec force contre les dords du canal, ce qui detruit les levées et cause de grands, ammages. On pourroit prévenir en partie ces effets de la fureur de l'eau, en faisant, de distance en distance, de petits golfes

dans les terres, c'est-à-dire en enlevant le terrain de l'un des bords jusqu'à une certaine distance dans les terres: et pour que ces petits golfes soient avantageusement placés, il faut les faire dans l'angle obtus des sinuosités du fleuve; car alors le courant de l'eau se détourne et tournoie dans ces petits golfes, ce qui en diminue la vitesse. Ce moyen seroit peut-être fort bon pour prévenir la chute des ponts dans les endroits où il n'est pas possible de faire des barres auprès du pont: ces barres soutiennent l'action du poids de l'eau; les golfes dont nous venons de parler en diminuent le courant : ainsi tous deux produiroient à-peu-près le même effet, c'est-à-dire la diminution de la vitesse.

La manière dont se font les inondations, mérite une attention particulière. Lorsqu'une rivière grossit, la vitesse de l'eau augmente toujours de plus en plus jusqu'à ce que le fleuve commence à déborder : dans cet instant la vitesse de l'eau diminue; ce qui fait que le débordement une fois commencé, il s'ensuit toujours, une inondation qui dure plusieurs jours : car quand même il arrivereit une moindre quantité d'eau après le débordement qu'il n'en arrivoit auparavant, l'inondation pe laiteroit pas de se faire, parcequ'elle dépend beaucoup plus de la diminution de la vitesse de l'eau que de la quantité de l'eau qui arrive. Si ce la n'étoit pas ainsi, on verroit souvent des fleuves déborder pour une heure ou deux, et rentrer ensuite dans leur lit, ce qui

n'arrive jamais: l'inondation dure au contraire touojours pendant quelques jours, soit que la pluie cesse, ou qu'il arrive une maindre quantité d'eau, parceque le débordement a diminué la vitesse, et que par conséquent la même quantité d'eau n'étant plus emportée dans le même temps qu'elle l'étoit amparavant, c'est comme s'il en arrivoit une plus grande quantité. L'on peut remarquer, à l'occasion de dette diminution, que s'il arrive qu'un vent constant souffle contre le courant de la rivière, l'inondation sera beaucoup plus grande qu'elle n'auroit été sans cette cause accidentelle, qui diminue vitesse de l'eau; comme au contraire, si le vent souffle dans la même direction que suit le courant de la rivière, l'inondation sera bien moindre, et diminuera plus promptement. Voici ce que dit M. Granger du débordement du Nil:

"La crue du Nil et son inondation a long-temps occupé les savants; la plupart n'ont trouvé que du merveilleux dans la chose du monde la plus naturelle, et qu'on voit dans tous les pays du monde. Ce sont les pluies qui tombent dans l'Abyssinie et dans l'Éthiopie qui font la croissance et l'inondation de ce fleuve: mais on doit regarder le vent du nord comme cause primitive, 1° parcequ'il chasse les nuages qui portent cette pluie du côté de l'Abyssinie; 2° parcequ'étant le traversier des deux embouchures du Nil, il en fait refouler les eaux à contremont, et empêche par là qu'elles ne se jettent en

trop grande quantité dans la mer: on s'assure tous les ans de ce fait lorsque le vent étant au nord etchangeant tout-à-coupau sud, le Nil perd dans un jour ce dont il étoit crû dans quatre ...».

1: Les inondations sont ordinairement, plus, grandes dans les parties supérieures des fleuves que dans les parties inférieures et voisines de leur emhouchure, parceque, toutes choses étant égales dailleurs, la vitesse d'un fleuve va toujours seraug, mentont jusqu'à la mer; et quoique ordinairement la pente diminue d'autant plus qu'il est plus pres de son embouchare, la vitesse cependant est sonvent plus grande par les raisons que nous avons ranport tées. Le père Castelli, qui a écrit fort sensément sur cette matière, remarque très bien que la hauteur des levées qu'on a faites pour contenir le Pô, va toujours en diminuant jusqu'à la mer, en sorte qu'à Ferrare, qui est à 50 ou 60 milles de distance de la mer, les levées ont près de 20 pieds de hauteur audessus de la surface ordinaire du Pô; au lieu que plus bas, à 10 ou 12 milles de distance de la mer, . les levées n'ont pas 12 pieds, quoique le canal du fleuve y sait aussi étroit su'à Ferrare.

Au reste, la théorie du mouvement des equa courantes est encore sujette à beaucoup de difficultés et d'obscurités, et il est très difficile de donner des règles générales qui puissent s'appliquer à tous les cas particuliers: l'expérience est ici plus

Voyage de Granger Pris, 1745, pages 13 et 14.

nécessaire que la spéculation; il faut non seulement connoître par expérience les effets ordinaires des fleuwes en général, mais il faut encore connoître en particulier la rivière à laquièlle on a affaire, si l'on veut en raisonner facte et y faire des travaux utiles et durables. Les remarques que j'ai données ci-dessus, sont nouvelles pour la plupart : il seroit à desirer qu'on rassemblat beaucoup d'observations semblables; on parviendroit peut-être à éclaireir cette matière, et à donnée reles règles certaines pour contenir et diriger les fleuves, et prévenir la ruine des ponts, des levées, et les autres dommages que cause la violente impétuosité des eaux .

' Au sujet de la théorie des eaux courantes, je vais ajouter une observation nouvelle, que j'ai faite depuis que j'ai établi des usines, où la différente vitesse de l'eau peut se reconnoître assez exactement. Sur neuf roues qui composent le mouvement de ces usines, dont les unes recoivent leur impulsion par une colonne d'eau de deux ou trois pieds, et les autres de cinq à six pieds de hauteur, j'ai été assez surpris d'abord de voir que toutes ces roues tournoient plus vite la nuit que le jour, et que la différence étoit d'autant plus prande que la colonne d'eau étoit plus haute et plus large. Par exemple, si l'eau a six pieds de chute, c'est-à-dire si le biez près de la vanne a six pieds de hauteur d'eau, et que l'ouverture de la vanne ait deux pieds de hauteur, la roue tournera pendant la nuit, d'un dixième et quelquefois d'un neuvième plus vite que pendant le jour; et s'il y a moins de hauteur d'eau, la différence entre la vitesse pendant la nuit et pendant le jour sera moindre, mais toujours assez sensible pour être reconnue. Je me suis assuré de ce fait, en mettant des marques blanches sur les roues, et en comptant avec une montre à secondes le nombre de leurs révolutions dans un même temps, soit la nuit, soit le jour, et j'ai constam-. ment trouvé, par un très grand nombre d'observations, que le temps de la plus grande vitesse des roues étoit l'heure la plus froide de la

Les plus grands fleuves de l'Europesant le Wolga, qui a environ 650 lieues de cours depuis Reschow jusqu'à Astracan sur la mer Caspienne; le Danube, dont le cours est d'environ 450 lieues depuis les montagnes de Suisse jusqu'à la mer Noire, le Don, qui a 400 lieues de cours depuis la source du Sosna, qu'il reçoit, jusqu'à son embouchure dans la mer Noire; le Niéper, dont le cours est d'environ 350 lieues, qui se jette aussi dans la mer Noire; la Duine, qui a environ 300 lieues de cours; et qui va se jeter dans la mer Blanche, etc.

Les plus grands fleuves de l'Asie sont le Hoanko de la Chine, qui a 850 lieues de cours en prenant

nuit, et qu'au contraire celui de la moindre vitesse étoit le moment de la plus grande chaleur du jour : ensuite j'ai de même reconnu que la vitesse de toutes les roues est généralement plus grande en hiver qu'en été. Ces faits, qui n'ont été remarqués par aucun physicien, sont importants dans la pratique. La théorie en est bien simple : cette augmentation de vitesse dépend uniquement de la densité de l'eau, laquelle augmente par le froid et diminue par le chaud; et, comme il ne peut passer que le même volume par la vanne, il se trouve que ce volume d'eau, plus dense pendant la muit et en hiver qu'il ne l'est pendant le jour ou en été, agit avec plus de masse sur la roue, et lui communique par conséquent une plus grande quantité de mouvement. Amsi, toutes choses étant égales d'ailleurs, on aura moins de perte à faire chômer ses usines à l'eau pendant la chaleur du jour, et à les faire travailler pendant la nuit : j'ai vu dans mes forges que cela ne laissoit pas d'influer d'un douzième sur le produit de la fabrication du fer.

Une seconde observation, c'est que de deux rones, l'une plus voisine que l'autre du biez, mais du reste parfaitement égales, et toutes deux mues par une égale quantité d'eau qui passe par des vannes . égales, celle des roues qui est la plus voisine du biez tourne toujours sa source à Raja Ridion, et qui tembe dans la mer de la Chine, ausmidi da golfa de Changi; le Jénisca de la Tartarie, qui a 800 lieues environ d'étendus, depuis le lac Selinga jusqu'à la mer septentrionale de la Tartarie; le fleuve Oby, qui en a environ 600, depuis lé lac Kila jusque dans la mer du Nord, andelà du détroit de Waigats; le fleuve Amour de la Tartarie orientale, qui a environ 575 lieues de cours, en comptant depuis la source du fleuve Kerlon, qui s'y jette, jusqu'à la mer de Kamts chatka, où il a son embouchure; le fleuve Menameon, qui a son embouchure à Poulo-Condor, et qu'on peut mesurer depuis la source du Longmu,

plus vite que l'autre qui en est plus éloignée, et à laquelle l'eau ne peut arriver qu'après avoir parcouru un certain espace dans le courant particulier qui aboutit à cette roue. On sent bien que le frottement de Beau contre les parois de ce canal doit en diminuer la vitesse; mais cela seul ne suffit pas pour rendre raison de la différence considérable qui se trouve entre le mouvement de ces deux roues : elle provient en premier lieu, de ce que l'eau contenue dans ce canal cesse d'être pressée latéralement, comme élle l'est en effet lorsqu'elle entre par la vanne du fiez et qu'elle frappe immédiatement les aubes de la roue : secondement, cette inégalité de vitesse, qui se mesure sur la distance du biez à ces roues, vient encore de ce que l'eau qui sort d'une vanue n'est pas une colonne qui ais les dimensions de la vapne ; car l'eas forme dans son passage un cône irrégulier, d'autant plus déprimé sur les côtés, que la masse d'eau dans le biez a plus de largeur. Si les aubes de la roue sont très près de la vanne, l'eau s'y applique presque à la hauteur de l'ouverture de la vanne : mais si la roue est plus éloignée. du biez s'abaisse dans le coursier, et ne frappe plusses aubes de la roue à la même hauteur pi avec autant de vitesse que dans le premier cas; et ces deux causes réunies produisent cette distribution de vitesse dans les roues qui sont éloignées du bies. (Add. Buffl). .

qui sy jene; le seuve Kian, dont le cours est environde 550 lieues en la merarant depuis la source
de la rivière Kinxa, qu'il reçeit, jusqu'à son embouchure dans la mer de la Chine; le Gange, qui a
aussi environ 550 lieues de cours; l'Euphrate, qui
en 500, en le prenant depuis la source de la rivière
lama, qu'il reçoit; l'Indus, qui a environ 400 lieues
de cours, et qui tombe dans la mer d'Arabie à la
partie occidentale de Guzarate; le seuve Sirdetains, qui a une étendue de 400 lieues environ, et
qui se jette dans le lac Aral.

Les plus grands sieuves de l'Afrique sont le Sénégal, qui a 1125 lieues environ de cours, en y comprenant le Niger, qui n'en est en effet qu'une continuation, et en remontant le Niger, jusqu'à la source du Gombarou, qui se jette dans le Niger; le Nil, dont la longueur est de 970 lieues, et qui prend sa source dans la haute Ethiopie, où il fait plusieurs contours; il y a aussi le Zaïr et le Coanza, desqu'els on connoît environ 400 lieues, mais qui s'étendent bien plus au loin dans les terres de Monoemugi; le Couama, dont on ne connoît aussi qu'environ 400 lieues, et qui vient de plus loin, des aerres de la Cafrerie; le Quilmanci, dont le cours entier est de 400 lieues, et qui prend sa source dans le royaume de Gingiro.

Enfin les plus grands fleuves de l'Amérique, qui sont aussi les plus larges fleuves du monde, sont la rivière des Amezones, dont le cours est de plus de 12 de la compara de la compara de Lima, où le Marragnon prend sa source; et si l'on remonte jampa à la source de la rivière Napo, à quelque distance de Quito, le cours de la rivière des Amazones est de plus de mille lieues.

On pourroit dire que le cours du fleuve Saint-Laurent en Ganada est de plus de 900 lieues depuis son embouchure en remontant le lac Ontario et le lac Érié, de là au lac Huron, ensuite au la Supérieur, de là au lac Alemipigo, au lac Cristinaux, et enfin au lac des Assiniboïls, les eaux de tous ces lacs tombant des uns dans les autres, et enfin dans le fleuve Saint-Laurent.

Le seuve Mississipi a pluade 700 lieues d'étendue depuis son embouchure jusqu'à quelques une de ses sources, qui ne sont pas éloignées du lieues Assinibous dont nous vénons de parler.

Le fleuve de la Plata a plus de 800 fleues de cours, en le remontant depuis son embouchure jusqu'à la source de la rivière Panana, qu'il recoit.

Le fleuve Orénoque a plus de 595 lieues cours, en comptant depuis la cource de la rivière Caketa près de Pasto, qui se jette en partie dans l'Orénoque, et coule aussi en partie vers la rivière des Amazones.

La rivière Madera, qui se jette dans celle des Amazones, a plus de 660 ou 670 lieues.

Pour savoir à peu-près la quantité d'a la mer recoit par tous les fleuves qui y arrivent, suppostes que la moitié du globe soit couverte par la mer, et que l'autre moitié soit terre seche, ce qui est assez juste; supposons aussi que la moyenne profondeur de la mer, en la prenant dans toute son étendue, soit d'un quart de mille d'Italie, c'està-dise d'environ 230 toises : la surface de toute la terre étant de 170,081,012 milles, la surface de la ther est de 85,400,506 milles carrés, qui étant multipliés par 1/4, profondeur de la mer; donnent 21,372,626 milles cubiques pour la quantité d'eau contenue dans l'océan tout entier. Maintenant, pour calculer la quantité d'eau que l'Océan reçbit des rivières, prenons quelque grand fleuve dont la vitesse et la quantité d'eau nous soient connues; le Pô, par exemple, qui passe en Lombardie, et qui arrose un pays de 380 milles de longueur, suivant Riccioli: sa largeur, avant qu'il se divise en plusieurs bouches pour tomber dans la mer, est de cent perches de Bologne, ou de mille pieds, et sa profondeur de dix pieds; sa vitesse est telle, qu'il Court 4 milles dans une heure : sinsi le Pô fourà la mer 200,000 perches cubiques d'eau en une heure, ou 4,800,000 dans un jour. Mais un mille cubique contient 125,000,000 perches cubiques: ainsi il faut vingt-six jours pour qu'il porte à la mer un mille cubique d'eau. Reste maintenant à déterminer la proportion qu'il y a entre la rivière

du Po et toutes les tivières de la terre prises en semble, ce qu'il est impossible de faire exactement; mais pour le savoir à-peu-près, supposons que la quantité d'eau que la mer reçoit par les grandes rivières dans tous les pays, soit proportionnelle à l'étendue et à la surface de ces pays, et que par conséquent le pays arrosé par le Pô et par les rivières qui y toribent, soit à la surface de toute la terre séche en même proportion que le Pô est à toutes les rivières de la terre. Or, par les cartes les plus practile Po, depuis sa source jusqu'à son traverse un pays de 380 milles de longueus les rivières qui y tombent de chaque côté, viennen de sources et de rivières qui sont à environ 60 milles de distance du Por ainsi ce fleuve et les rivières qu'il reçoit, arrosent un pays de 38a. milles de long et de 120 milles de large; ce qui fait 45,600 milles carrés. Mais la surface de toute la terre seche est de 85,490,500 milles carres; par conséquent la quantité d'eau que tentes les rivières portent à la mer, sera 1874 fois plus grande que la quantité que le Pô lui fournite mais comme villetsix rivières comme le Pô formissent un mille cubique d'ean à la mer par jour, il s'ensuit que dans l'espace d'una an , 1874 rivières comme le Pô font nirontà la mes 1808 milles cubiques d'esu, esque dans l'espace de 812 ans toutes es rivières fourniroien à la mine 21,372,646 milles audiques d'eau, c'està dire autilit qu'il men a dans l'Octan, et que

per conséquent d'ne fandroit que 812 ans pour le remplir.

Il résulte de ce calcul, que la quantité d'eau que l'évaporation enlève de la surface de la mer, que les vents transportent sur la terre, et qui produit tous les ruisseaux et tous les fleuves, est d'environ 245 lignes, ou de 20 à 21 pouces par an, ou d'environ les deux tiers d'une ligne par jour; ceci est une très petite évaporation, quand même on la double-roit ou tripleroit, afin de tenir compte de l'eau qui retombe sur la mer, et qui n'est pas trafficontée sur la terre. Voyez sur ce sujet l'écrit de l'au qui n'est pas traffic au mis les Transactions philosophiques, n° 192, où ma fait voir évidemment et par le calcul, que les vapeurs qui s'élèvent au dessue de la mer, et que les vents transportent sur la terre, sont suffisantes pour former toutes les rivières et entretenir toutes les eaux qui sont à la surface de la terre.

Après la Nil, le Jourdain est le fleuve le plus

Après le Nil; le Jourdain est le fleuve le plus considérable qui soit dans le Levant, et même dans la Barbarie; il fournit à la mer Morte environ six millions de tonnes d'enu par jour : toute cette eau, et au delà, est enlevée par l'évaporation; car en comptant, suivant le calcul de Halley, 69 14 tonnes d'enu qui se réduit en vapeurs sur chaque mille superficiel, on trouve que la mer Morte, qui u 72 milles de long sur 18 milles de large, doit perdre tous les jours par l'évaporation près de neu millions de tonnes d'eau, c'est-à-pare non séulement toute

l'eau qu'elle reçoit du Jourdain, mais encore celle des petites rivières qui y arrivent des montagnes de Moab et d'ailleurs: par conséquent elle ne communique avec aucune autre mer par des canaux souterrains.

Les fleuves les plus rapides de tous sont le Tigre, l'Indus, le Danube, l'Yrtis en Sibérie, le Malmistra en Cilicie, etc. Mais, comme nous l'avons dit au commencement de cet article, la mesure de la vitesse des eaux d'un fleuve dépend de deux causes: la première est la pente, et la seconde le poids et la quantité d'eau. En examinant sur le globe quels sont les fleuves qui ont le plus de pente, on trouvera que le Danube en a beaucoup moins que le Pô, le Rhin, et le Rhône, puisque, tirant quelques unes de ses sources des mêmes montagnes, le Danube a un cours beaucoup plus long qu'aucun de ces trois autres fleuves, et qu'il tombe dans la mer Noire, qui est plus élevée que la Méditerranée, et peut-être plus que l'Océan.

Tous les grands fleuves reçoivent beaucoup d'autres rivières dans toute l'étendue de leur cours; on a compté, par exemple, que le Danube reçoit plus de deux cents tant ruisseaux que nivières? Mais en ne constant que les rivières assez considérables que les fleuves reçoivent, ordirouses. Danube en reçoit trente ou distribute une sont olga en reçoit trente deux ou trente-trois, le Don cinq ou six, le Niéper dix neuf où vingt, la Duite onze ou

douze; et de même en mie le Haanho reçoit trentequatre ou trente-cinq rivières; le Jénisca en-recoit plus de soixante, l'Oby tout autant, le fleuve Amour environ quarante, le Kian ou fleuve de Nanquin en recoit environ trente, le Gange plus desingt, l'Euphrate dix ou onze, etc. En Afrique, le Sénégal reçoit plus de vingt rivières : le Nil ne reçoit aucune rivière qu'à plus de cinq cents lieues de son embouchure; la dernière qui y tombe est le Moraba, et de cet endroit jusqu'à sa source il recoit environ douze ou treize rivières. En Amérique, le fleuve des Amazones en reçoit plus de soixante, et toutes fort considérables; le fleuve Saint-Laurent environ quarante, en comptant celles qui tombent dans les lacs; le fleuve Mississipi plus de quarante, le fleuve de la Plata plus de cinquante, etc.

Il y a sur la surface de la terre des contrées élevées qui paroissent être des points de partage marqués par la nature pour la distribution des eaux. Les environs du mont Saint-Gothard sont un de ces points en Europe. Un autre point est le pays situé entre les provinces de Belozera et de Vologda en Megavie, d'où descendent des rivières dont les incs vont à la mer Blanche, d'autres à la mer Noire, et d'autres à la mer Gaspienne en Asie; le pays des Tantage Mogals, d'où il conte des rivières dont les unes vont ser endre agus la mer Tranquille qu mer de la Nouvelle-Zemble, d'autres au golfe Linchidolin, d'autres à la mer de Corée, d'autres à celle la Chine; etule même le petit Thebet, dons les estat coulent vers la mer de la Chine, vers le gelle de Bengale, vers le gelfe de Cambaïe et vers le laç drale en Amérique la province de Quito, qui fournit deparent à la mer du Sud, à la mer du Nord, et an gelfe du Mentque.

oil y a dans l'andon continent environ quatre cent trents figures qui tombent immédiatement dans l'Océan ou dans la lifeditorrance et la mor l'oire, et dans le mouveau continent on ne connect gére, que cent quatre-vingts fleuves qui tombent immédiatement dans la mer; au reste, je n'aj compristion de nombre que des rivières grandes au moins comine l'est le dequaden Pienville.

loughteaux une grande quantité de parties minéinformétailles qu'elles ent anievées des différents
termins par trà elles ent parté. Les particules de
sels, qui comme l'on stit, se dissolvent sisément,
amivent à la mer avec les eaux des fleuves Qu'elques physicique, ut entre autres Halley, dut prétende que informe que les fleuves y transportent;
d'autre est disque la salure de la mer étoit aussi
ancienne que incommétaire, et que ce sal playait
étérarée que spour limitécher de se correllique;
mois en part conférque l'eau de la mer est présenée dé la corruption que lequitation des venes et
par celle, der flux et raflux suitant que par le cel-

gitized by Google

qu'elle contient; car quand on la gartle dans ph timnosu, elle se morromptusu bout de quelques jours, et Boyle rapporte qu'un mivigateur pris par un calme qui dura treize joute, crouva la merci infectée au bout de ce temps, que si le estage n'eût cessé, la plus grande partie de son áquipageauroite. pári. L'eau de la mer est aus mêlée d'une huie hitumineuse, qui lui donne un gout désagréable, et qui la rend très malitime. La quantité de sel que lean de la mer contient, est d'environ une quarimitième partie, et la mer est à peu-près égidement antic par-tout, au-dessus comme en fond, égalo. ment sous la ligne et au cap de Bonne Elmérance. quoiqu'il y sit quelque androits, comine à la côte de Mozambique, où elle est plus saice qu'ailleurs. On prétend aussi qu'elle est moins salés dalle la zons arctique: och post venir de la grande quantité de poige et des grande fleuves qui tombent deno ces mess, et de ce que la épalsur du solail m'y produit que peu d'évaporation, en comparaison de l'évaporation qui se fait danulte climate plands. "

Quoi qu'il en soit, je crois que litheraics outiers de la salure de la mor sont non surleit ent les bayes de sol qui ont pu se trouver au fond de dannée et le long des côtes, mais encorcités sels mêmes de la terre que les fleuves y una portent continuellement, et que Halley a eu quelque raison de préduter qu'au commende de morniste la mornister qu'au commende de moi point alles, qu'elles act de voir n'étoit que pau eu point alles, qu'elles act de voir

nue par degrés et à mesure que les fleuves y ent amené des sels; que cette salure augmente peutêtre tous les jours et augmentera toujours de plus en plus, et que par conséquent il a pu conclure qu'en faisant des expériences pour reconnoître la quantité de sel dont l'eau d'un fleuve est chargée lorsqu'elle arrive à la mer, et qu'en supputant la quantité d'eau que tous les fleuves y portent, on vidadroit à connoître l'ancienneté du monde par le degré de la salure de la mer.

\* Les plongeurs et les péckeurs de perles assurent; hu rapport de Royle, que plus on descend dans la mer; pas l'eau est froide; que le froid est même si granda une profondar considerable, qu'ils ne peuvent le souffrir, et que c'est par cette raisen. qu'ils ne mentent pas long-temps sous l'eau. lorsqu'ils descendent à une profondeur un peu plus. grande, que quand ils ne descendent qu'agrance. petite profondeur. If me paroit que le paids de l'eau pourroit en être la cause aussi bien que le freid, si on descendoit à une grande profondeur comme trois on quatre cents brasses; mais, a fa ve e, les plongars ne descendent jamais à plus de con pieds ou divison. Le nême auteur rapporte que dans un voyage aux Indes orientales, au-delà de la ligne, à environ 35 degrés de latitude sud, on laisin tomber une ande à quatre cents brasses. de profommeur, et qu'avant retire cette ponde hui étet male de la pesoit environ trenta à trente-

Digitized by Google

cinq livres, elle étoit devenue si froide, qu'il sembloit toucher un morceau de glace. On sait aussi que les voyageurs, pour rafratchir leur vin, descendent les bouteilles à plusieurs brasses de profondeur dans la mer: et plus on les descend, plus le vin est frais.

Tous ces faits pourfoient faire présumer que l'eau de la mer est plus salée all'hond qu'à la surface; cependant on a des témoignages contraîtes, fondés sur des expériences qu'on a faites pour tirer dans des vases, qu'on ne débouchoit qu'à une certaine profondeur, de l'eau de la mer, laquelle ne s'est pas trouvée plus salée que celle de la tarface ; il y a même des androisses l'eau de la tarface dant salée, l'eau du fond se trouvé douce; et cela doit arriver dans tous les lieux où il pa des font mines et des sources qui sourcent du fond de la man comme asprès de Gon, à Ormus, et même dans la men de Naples, ouil y a des sources chaudes dans le fond.

An sujet de la salure de la mer, il y a doux opinions, qui tentes deuté ont fondées et en partie yraies. Hallor puribue la salura de la mer uniquament aux sels de la terre que les parcés y gramportule, et pense même qu'on pour monnetire l'ancienteté du mondé pau le digné de cette salure des eaux de le mer. Leibuis creat au centraire que le globe de la terre ayant été liquété par le feu, les sels et les saure pârties empyreumatiques aux produit avec les vapeurs aqueuses de seu limitable et salure, et que par ponéquent la mer event son la mer des le commèncement. Les epinique de ces deux grades physiciens, quoique opposées, doivant être réuntes, et neutrent meme s'accorder avec la michae: il est en éfect très probable que l'ac-

Il y a d'autres endétits où l'en it reparqué des sources bitumineurs en des couches de bitume au fond de la mer, et sur la ierre il y a une grande quantité de ces sources la portent le bitume mélé auec lime étans la mer. A la Barbade il y a une source de bitume pur qui coule des rochers jusqu'à le mer; le sui et le bitume sont douties autricées dominantations l'enu de la mer : mais elle est encom mêlée de le autre d'autres instières; car le gout de l'ocean. D'ailleurs l'agitation et la clime du soloit altèrent le gout maturel que devroit avoir l'eau de le mer; et les couleurs différentes des différents unes, et des mêmes mers en différentes des différents temps,

tion du feu combinée avec celle de l'eau a fait la dissolution de toutes les matières salines qui se sont trouvées à la surface de la terre dès le commencement, et que par consequent le premier degré de salure de la mer previent de la came indinade par Leibnist; mais cela pienpêche pas que la seconde cause désignée par Halley p'ais augustres considérablement inflat sur le degré de la salure actuelle de la mes qui ne peut manquer d'aller toujours en augmentant, parcequ'en effet les fleuves mé cossessante transposter à la mer une génade quantité de sels fixes, que l'évapention ne peut enlever; ils restent donc mêles avec la masse des eaux, qui, dans la mer, se trouvent généralement d'agrant plus seles aux qui pour plus éloignées de l'emboucleure des fighting, et que la chalitar de la conde cause. In la grande d'apprende d'apprende de la preuve que cette leconde cause. In la grande d'apprende de la première, c'est que tous les lacs dont la sort des fleures. ne sont point sines; things que prepue hus seux qui receivent des Apaven sams affils en farents, sont impresqués de sel. La mite Carpienne, le dac Aral, la mer Morte, etc. ne doivent leur salure qu'ant sels que les flouves y transportent, et que l'évaporation ne peut enleseration Buff.)

Digitized by Google

prouvent que l'een de la mes contient des matières de bien des espèces, soit qu'elle les détable de son propre fond, soit qu'elles y soient amenées par les fleuves.

Presque tous les pays arrosés par de con nde fleuves sont sujets à des inondations pégiodiques, supetous les pags balles voisins de leur embouchure; es les fleuves qui tirent leurs squeces de fintacin, somt ceux qui débastiant le filus réguligirément. Tout le mende a entendu parler des inquilations du Misil comerve dans un grand espace, et fort loin fins la men, la doiteeur et la blancheur de se caux. Strabon et les autres enciens auteurs ont écrit qu'il y avoit septembouchures, mais aujourd'hui il n'en reste que deux qui soient navigables; il y a un troișième canal qui descend à Alexandrie pour remplir les citernes, et un quatrième canal qui est encore plus petit. Comme on a négligé depuis font longtemps de nettoyer les canaux, ils se sont comblés. Les anciens employoient à ce travail un grand nombre d'ouvriers et de soldats, et tous les ans, après l'inondation, l'on enlevoit le fimon et le sable qui étoient dans les capsux; ce fleuve en charrie une très guande qualité. La cause du débordement de Nil-vient des pluies qui tombent en Ethiopie: elles commencent au mois d'avril, et ne injecut, qu'au mois de septembre. Pendant les trois premiers mois les jours sont sereins et beaux: mais dès que le soleil se couche, il pleut jusqu'à

ce qu'il se letter ce qui un sanoulpagné ardinutte ment de donner et d'échies l'inondation me communice en Égypte que vers le 19 de juin; elle augment ordination out pendant environ quarattogane, et din inun bendent tent autent de telapet tous les plut pays de l'Egypte ou mandé. Maiaren destropdement net bien meine stenethige ble amjourd'haisqu'if me l'étois au trofois; car Affadoto Boue dit care Mil Stoit centijous is aspitue at anà dincomment le fait est trai, en me sein guère en attributé la cause qu'à l'élévation de terrain que le limon des caux a hausse peu à peu, et. à la dimination de la hauteur des montagnes de l'intérieur de l'Afrique dont il tire sa source ; il est assez natures d'imaginor ique ces montagnes ont diminué, parseque les plujes abondantes qui tombont dans pes climats penddat la moifié de l'année, entraînent les salales es les terres du dessus des mientagence dens les pullons, d'où les terrents les . Charrient dans le canal du Nil, quien emporte um bonne partie en Épopte, où il les dépose dans see débordements.

Le Nil n'est pur le seul fleuve dont les inondetions scient périodiques et sauvelles : on a appelé la rivière de Pégu le Nil indien, parceque ses dépordements ses font saus les une régulièrement; il inonde ce phys implus de trente lisaes de ses butde, et il laisse pourme le Nit, maril mon qui fortilise si fott la surté, que les paturages y deviennent excel·

lette pour le bissil, esquideris y vient fani grande abondance, quips on abargatous langue un grand menbra de vaisseaux sans que de pays en manque. Le Niger, ou , ce qui revient aquadene , la paristenprincipe du liénégal, délimite ameironnes le Mi, et l'inendation qui convre sout le plat pape destritidistinguisment bon being danie mignie sembe die collectu Nil, vere le z 5 juin; elle augmente aussi pendant quarantejours. Le fleuvelle le Mate, ou Brésil, diborde aussi tous les aus, et des le meine semps que les liècles bange, l'Indus, l'Est mirate, et quelques autres, débordent aussi tons les ans amis tous les autres fleuves n'ent pas des déhordements périodiques; et quand il arrive des intendations; c'est un effet de plusieurs causes qui et combine at pour fournic une plus grande quantité d'eau qu'à l'ordinaire, et pour retarder en mêthe temps la vitesse du fleurat Nous avons dit que denopresque tous les fleuves la pente de leur lit va tanjanes en diminuent jusquà denr en suchure d'une manière assez insesse sible : mais il y en a dont la pente est troubrusque dans certains endroits; ce qui forme ce qu'on appelle une catarapte, qui p'ast aume abase qu'une chuse d'eau plue vive que le courant ordinaire du fleuge. Le Rhin, per example, a deux cataractes; l'une à Bilefeld, et l'autressprie de Schaffhouse. Le Nik en f plusieurs, et epife aptais deux que sont tues violentes et qui the bent de fort bent entre deux

montagnes. La rivière Vologda, en Massovie, a

<sup>&#</sup>x27; J'ai dit que la cataracte de la rivière de Niagara au Canada étoit la plus fameuse, et qu'elle tomboit de 156 pieds de hauteur perpendiculaire. J'ai depuis été informé " qu'il se trôuve en Europe une cataracté qui tombe de 300 piede de benteur, s'est celle de Terni, petite ville sur la route de Rome à Bologne. Elle est formée par la rivière de Velino, qui prend sa source dans les montagnes de l'Abruzze. Après eveir page pa music ville studière du royauge de Maples, elle se Tette dans le lac de La la la la companit entretenu de sousces abondantes; car elle en sort properte qu'elle n'y est entrée, et va jusqu'au pied de la montagne des missers, d'où elle se précipite par un saut perpendiculuite de Suo piete; elle combe coline dans un algund, d'où elle s'échappe avec une espèce de figurer. La rapidité de au thirte brise ses eaux avec tant d'effort contre les rochers et sur le fond de cet abyme, qu'il s'en étève une vapelir humide, sur laque le rajons du soleil forment des archivation, qui sont très varient attempte le vent du midi souffie et ressemble co bronillerd contre la montague; au lien de plusieure petits ares en ciel, on n'en voit plus qu'un se qui comonte toute la castade. (Add. Buff.)

Note communiquée à M. de Buffon par M. Frésnaye, conseillar an conseil supériod de Saint-Bonningue.

destris de la cateracte, in minime est beauteup plus applite qu'elle ne l'est dans les terres la périeures. Medicie description qu'en deans le P. Charlevein.

Le Malle premier soin fut de visiter la plus belle appends qui sait pent-être dans la nature; mais je recommend abord que le baron de La Homan s'é-lit apparé site politique et eures figure, de manime à faire juger qu'il-me l'évoit point vue.

's will est soutein que si ou mesure de hauteur par mitterin montagane qu'il faut franchir d'aboud, il n pas beancomp à subattre des 600 pieds que lui Angra la corte de M. Deliste, qui sant doute n'a a uncé ce paradone que sur la foi du buron de La Hontan et du P. Hennepin; mais après que je sus arivé au sommet de la troisième montagne, j'obenvai que dans l'espace de trois lieues que je fis ensuine jusqu'à cette chate d'onn, quoiqu'il faille quelquesois monter, il saut encore plus descendre; et elest à quoi ees voyageurs paroissent mayoir pas fait assez d'attention. Commune ne peut approcher la cascade que de côté, no voir que de pro-M, il n'est par sisé d'on mesurer la hauteur avec les instruments : on a vouln le faire avec une lonque corde attachée à une longue perche; et après evoir acuvent réiténé cette mantière, on n'a trouvé que 15 ou 120 pieds de profondeur inais il niest. pas possible de s'assumer si la parche n'a pas été errêtée par quelque rocher qui avançois; car quoi-, qu'on l'eut toujours retirée mouillée aussi hien

qu'un la priste la corde à catoi elle était attachée, cela troductive rien, prisque léan qui se précipite de la montagne rejailit foutbant en équiparti Paur proi, après l'ancimentaidétés de taus du celdunit d'oùdign peut l'anguiner à son aise géstime quant ne sauroit lui dennier moins de 140 ou 150 piedes

cisément de mainen des pariels en ser à charal, et a cile a environ des pariels einsonférence: main, propriété agrant de la par une alle fort étroite et d'un demi-quant de lieux de long; qui yabouté. Il est vrai quance deun parties ne tandant pas à se rejoindre : selle qui étoit de mon côté, at qui ou ne voyoit que de pariel étoit de mon côté, at qui avancent quais celle que je découvrois en face, me parat fort unie. Le baron de la Hontan y ajoute un terrent qui vient de l'ought il faut que dans la fonte des paiges les daux satural viennent se décharges là partie de l'ought viennent se décharges là pariel de l'une ravine, de la l'une mannent se décharges là pariel de l'une ravine, de la l'une manure entre de l'ought liene de l'aux satural le pariel de l'ence de l'aux satural l'aux de l'ence de l

En général, dans tatte les pays etible manière d'hommes niest pas egge considérable pour former des sociétés policies (les tannières sont plus intégue liers et le lit des flauves plus étandu, mains égal et

<sup>&#</sup>x27;, Tomodili, page 332 et surv.

rempli de saturantes disgultu des siéclassifian rendre le Rhône et la hoire muitigaliles. Confidence rendre mant les traux; en les divigement, et en nettequent le families flouves, qu'en leur directions cours assuré; dans tentes les terres où il y a prin d'habitaints, la mature, est house, et quelquefois differme.

Lyandes fleuves qui se pendent dans des sables, d'aptime qui monblent se présipier dans les enmoilles ple la trace; le Guadalquivir en Espagne, la guille de Contemburgen Suède, et le Rhin même, se pardent dans la terre. On acoutques dans la partie occidentale de l'île Saint-Demingue il y ame montagne d'une hauteur consilérable, au pied de laquelle sont plusieurs espernes où les rivières et les ruisseaux se précipitent avec sant de bruit, qu'on l'entend de sept ou huit lieure.

Au reste, le nombre de ces fleuves qui se puident dans le sein de la terre en fort petie, et il n'y a pas d'apparence que ces some descondent hien bas dans l'intérieur du globe; il est plus vraisemblable qu'elles se perdent, comme cellés du Rhin, en se divisant dans les sobles : ce qui est fort ordimaine aux paties rivières qu'illerment les terreires sece et cablements; on sun plusiours enemples en afrique, en Resse, en Appalle, etc.

une prodigieuse quantité de glaçuns qui, venant à s'acoumule, forment appenessaginormes de glate si funestes aux voyageurs. Un des enducits de la

mer Ciffiche où elles sout le plus doudantes, et le détroft de Waigate, qui est geléen entier pendant la plus grande partie de l'annual ags glaces sont formées des glaçons que le fle presque continuellements eliments element le long des côtes, et s'élévant à une la considérable des deux ootés de détroit : le mineu du détroit est l'endroit qui gèle le dernier, et où la glace est le moinsélevés; lorsque le vent cesse devenir du norté et qu'il souffle dans laglirection du détroit, la glace commence and andre et à se rompre dans le milieut. ensuite il s'en détache des côtes de grandes masses qui voyagent sa la haute mer. Le vent, qui postdant tout l'hiver vient du nord et passe sur les terres gelées de la Nouvelle-Zemble, rend le pays arrosé par l'Oby et toute la Sibérie si freids, qu'à Poholsk même, qui est au 57° degre, il n'y qui oint d'arbres fruitiete, tundis qu'en Sued & à Stockholm et même à de plus hautes latitudes, on a des arbital fruitiers et des légumes. Cette différence ne vients pas, comme on l'a cru, de ce que la undir de Land nie est moins freille gare celle de détaits, ougle es. que la terre de la fouvelle de l'est plus que celle de la Lapante, mais abriquement de cuque le mer Baltique et la golfe de Bothnie adoucissent un pen la sement des vents du med au lieu qu'en Sibérie il n 🙀 rien qui puisse temperer l'activise 🖼 froid Ce que to ici el male sur de tonnes observations; il me thit japant abusei froid our les bottes.

de la mor que llans l'intérieur des terres. If y a des plantes qui l'assent l'hiver en plein air à Londrés, et qu'on ne peut conserver à Puris; et la Sibérie; qui fait un vacant l'intinunt où la mer n'entre pas, est par cette rataire par proide que la Suède, qui est environnée de la cer presque de tous cous.

Le pays du monde le plus froidest le Spitzberg : c'est une terre sur 78 degré de latitude, toute formée de petite montagnes aigues; ces montagnes sont composées de gravier et de certaines pierres plater, semblables à de petites presse d'ardoise grise de attassées les unes sur les autres. Ces collines forment, disent les voyageun de ces petites pierres et de ces graviers que les vents amoncelent; elles croissent à vue d'œil, et les matelots en découvrent tous les ans de nouvelles : on ne trouve dans ce pays que des rennes, qui paissent une petite herbe fort courte et de la mousse. Au-dessus de ces petites montagnes, et à plus d'une lieue de la mer, on a trouvé un mât qui avoit une poulle attachée à un de ses bouts; ce qui a fait penser que la mer pastoj bautveloù var cel montagliet; et que ce pays estormé nouvellement : il est manité et inhabichier terrain qui forme ces feutes morragnes ma aucune liaison , et il en sort une vapeur si froide ensi peretrante, dio per sele pour perequior y

prope de la baleine, y arrivent au mois de juilles,

che en partient vens le sé d'active législeur empéchordient d'entres dans sette mer la le temps et d'on sortir après : an y trouve des marieurs prédigieux de glaces épaisses de 60, 70 set 80 firmes. Il y a des endroits où il semble que la mer soit gles cée jusqu'au fond : ces glaces qui sont si éleurées audessus du niveau de la mer, sont claires et luisantes comme du verre.

Il y a aussi beaucoup de glaces dans les mourder nord de l'Amérique, comme dans la haie de KAscension, dans des détroits de Hadson, de Cumberland, de Davis, de Forbisher, etc. Robert Lade nous assure que les mantagnes de Frisland sont entièrement convertes de neige, et toutes les côtes de glace, comme d'un boulevart qui ne permet pas d'en applicaler « Il est, dit-il, fort remarquable que dans touts mes en trouve des îles de glace de plus d'une depridieue de tour, extrêmement élevées, et qui ent 70 ou 80 brasses de profondeur dans la mont cette glace, qui est douce, est peutêtre formée dans les detroits des terres voisines, etc. Car amou montagnes: de glace sont si mobiles, que dans destemps orogitux elles suivent la course dina. vaissenu, comme ai elles étaient enteninées defit de même Miqu : il y ch a'de si groces, que les re tupur. ficie aus despus de l'eau empar mits des plus gros navires, de.....

Voyez la traduction des Voyage de Lade, par M. Tabbé Prevost, tome II, page 305 et suiv.

Mollande, appetit journal historique au sujet des glasses de la Rouvelle-Zemble, dont vaisi l'extrait:

Au cap de Troost le temps fot si embrumé, qu'il fallut amarrer le vaisseau à un bape de glace qui aveit 36 brasses de profondeur dans l'eau, et environ 16 brasses au-dessus, si bjen qu'il avoit fa-bapeses dépaisseur.

Le re d'aout, les glaces s'étant sépanées, les glacaus constrencement à flutter, et plers ou remarqua que le gros banc de glace auquel le vaisseur avoit été amarré, touchoit au fond, passeque tous les autres passoient au long et le heurioient sans l'ébranler; on craignit donc de demanter pris dans les glaces, et on tâcha de sortie, de ce parage, quoique en passant on trouvât dijn l'eau, prise, le vaisseau faisant craquer la glace hien dein autour de lui : enfin on aborda un autre bane, en l'on porta vite l'ancre de touée, et l'en s'y marra jusqu'au soir.

Après le repas, pendant le premier quest, les glaces commencerent à se rempre avec un bruit le tarible, qu'il most pus possible de l'exprimer. Le vaisseur avoit le cap au courant qui chargiois les glaces qui enfonçaient de 10 braises dans l'eau, et paroissoient de la hauteur de 2 braises au-dessus.

Ensuite on amarra le pisseau à prante banc qui enfonçoit de 6 grandes brancés, et a promotive de caractes, et a vitencore un autre bane par éloigné de cet endroit de, dont le haut s'élevoit en pointe, tout de même que la pointe d'un clather, et il touchoit le fond de la mer ; on s'avança vers ce banc, et l'an trouva qu'il avoit 20 brasses de haut dans l'au, et à peu-près 12 brasses au-dessus.

"Le i raoût en magea encore versum autre bane qui avoit 18 brances de prefendeur, et 10 brances au-deseus de l'equ...

dans le port desglaces, et y demeurérent à l'ancre pendant; le mait : le leudemain matin ils se retirement all'ancre pendant; le mait : le leudemain matin ils se retirement all'ancre de place aux lequel ils mantèrent et dont ils admirarent la figure, comme une chose très singulière; se banc étoit courênt de terre sur le haut, et en y trouva près de marante cons; ; la couleur n'en étoit pas non plus comme celle de la glace, elle étoit d'un deu célette Ceux qui étoicat la raisonnèrent beautien celle le glace, et le stoit d'un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit en prime de le place de le glace, et de soutenoient que c'étoit un effette le glace, et des autres soutenoient que c'étoit en plus un fût y ce banc étoit en plus et le plus e

Wafer napporte que pres de la Terre de Feu il a.

Troistème Voyage des Hellandvis par le Nord, t. I, p. 45 et suiv.

rencontré plusieurs algres flottantes très élevées, qu'il prit d'abord pour des îles. Quelques unes ditil, paroissoient avoir une lieue ou deux de long, et la plus grosse de toutes lui parut avoir 4 ou 500 pieds de haut.

Toutes ces glaces, comme je l'ai dit dans l'article VI, viennent des fleuves qui les transportent dans la mer; celles de la mer de la Nouvelle-Zemble et du détroit de Waigats viennent de l'Oby, et peutêtre du Jénisca et des autres grands fleuves de la Sibérie et de la Tartarie; celles qui détroit d'Hudson viennent de la baie de l'Ascension, où tombent plusieurs fleuves du pordede l'Amérique; celles de la Terre-de-Feu viennent du comment austral; et s'il y en a moins sur les mites de la Leponie sopten trionale que sur celles de la Sibérie et au détroit de Waigats, quoique la Laponie septentrionale-soit plus près du pôle, c'est que toutes les rivières de la Lapônie tombent dans le golfe de Rothnie, et qu'aucune ne va dans la mer du Nord. Elles peusent ausci sa former dans les détroits où les marés s'élèvent beaucoup plus haut qu'en pleine men ettoù par conséquent les glacons qui sont à la surface, p vent s'amonceler et former ces dans de glacer qui ont quelques brasses de hauteur : mais pout calles qui pat 4 que 500 pieds de hauteur, il me perett qu'elles ne peuvent se former nilleurs que contre des côtes élevées, et j'imagine que dans le temps de la fonte des neiges qui couvrent le dessus de ces

côtes, il en découle des eaux qui, tombant sur des glaces, se glacent elles-mêmes de nouveau, et augmentent ainsi le volume des premières jusqu'à cette hauteur de 4 ou 500 pieds; qu'ensuite dans un été plus chaud, par l'action des vents et par l'agitation de la mer, et peut-être même par leur propre poids, ces glaces collées contre les côtes se détachent et voyagent ensuite tlans la mer au gré du vent, et qu'el peuvent arriver jusque dans les climats tempérés avant que d'être entièrement fondues.

## ARTICLE XI.

## Des iners et des lacs. :.

L'Occide environne de tous côtés les continents; il pénêtre en plusieurs endroits dans l'intérieur des terres, trôtôt par des ouvertures assez larges, tantôt par de petits détroits; il forme des mers méditerranées, dont les unes participent immédiatement à ses mouvements de flux et de reflux, et dont les autres simblent n'avoir rien de commun que la continuité des eaux: nous allons suivre l'Océan dans tous set conteurs, et faire en même temps l'anumention de toutes les mers méditerranées, nous tacherons de les distinguer de celles qu'on doit appelet golfes, et aussi de celles qu'on derroit regarder comme des facs.

La mer qui haigne les cores occidentales de la France, suit un golfe entre les terres de l'Espagne.

et celles de la Bretagne : ce golfe, que les navigateurs appellent le golfe de Biscaye, est fort ouvert. et la pointe de ce golfe la plus avancée dans les terres est entre Baionne et Saint-Sébastien; une autre partie du golfe, qui est aussi fort avancée, c'est celle qui baigne les côtes du pays d'Aunis à La Rochelle et à Rochefort. Ce golfe commence au eap d'Ortegal et finit à Brest, où commence un détroit entre la pointe de la Bretagne et le cap Léz : ce detroit, qui d'abord est assez large, fait un petit golfe dans le terrain de la Normandie, dont la pointe la plus avancée dans les terres est à Avranches; le détroit continue sur une assez grande largeur jusqu'au pas de Calais, où il est the étroit; ensuite il s'élargit tout a-coup fort con dérablement, et finit entre le Texel et la côte d'Angleterre à Nórwich; au Texel il forme une petite mer méditerranée qu'on appelle Zuyderzée, et plusieurs autres grandes lagunes, dont les eaux ont peu de profopdeur, aussi bien que celles de Zuyderzée.

Après cela l'Océan forme un grand golfe qu'on appelle la mer d'Allemagne; et ce golfe, pris dans tente son étendue, commence à la pointe septentrionale de l'Écosse, en descendant tout le long des côtes orientales de l'Écosse et de l'Angleterre jusqu'à Norwich, de là au Texel tout le long des côtes de Hollande et d'Allemagne, de Jutland et de la Norwège jusqu'au dessus de Bergen: on pourroit name d'endre ce grand golfe pour une mer médi-

terranée, parceque les les Orcades fermenten.partie son suverture, et schablens être dirigées comme si elles étoient une continuation des montagnes de Norwege. Ce grand golle kame un large détroit qui commence à la pointe méridionale de la Norwege, et qui continue sur une grande largeur jusqu'à l'île de Zélande, où il se rétrécit tout-à-coup, et Abrine, entre les côtes de la Suede, les fles du Dangmarck et de Jutland, quatre petits détroits, après quai il s'élergit comme un petit gelfe, dont la pointe la plus avancée est à Lubeck; de la il continue sur une assez grande largeur jusqu'à l'extréntité méridionale de la Suede; ensuite il s'élargit toujours de plus en plus, et forme la mer Baltique, qui est mer méditerimée qui s'étend du midi au nord dans une étendue de près de 300 lieues, en y comprenant le golfe de Bothnie, qui n'est en effet qué la continuation de la mer Baltique. Cette mer a deplus deux autres golfes : celui de Livonie, dont la pointe la plus avancée dans les terres est apprès de Mittau et de Riga; et celui de Finlande, qui est un bras de la mer Baltique; qui s'étend entre la Livenie et la Finlande insqu'à Petersbourg; et communique au lac Ladoga, et même au lac Onega, qui communique par le fleuve Onega à la mer Blanche Toute cette étendue d'eau qui forme la mer Baltique, le golfe de Bothnie, celui de Finlande et celui de Livonie, doit être regardée comme un grand lac qui est entretenu par les eaux des fleuves

qu'il récoit en très grand nombre, comme l'Oder, la Vistule, le Niemen, le Broine en Allemagne et en Pologne, plusieur autres rivières en Livonie et en Finlande, d'autes plus grandes encore qui viennent des terres de la Laponie, comme le sleuve. de Tornéa, les rivières Galin, Lula, Pitha, Uma, et plusieurs autres enegue qui viennent de la Suede: ces fleuves, qui sont assez coincidérables, sont au nombre de plus de querante, y compris les rivières qu'ils recoivent; ce qui ne peut manquer de produire une très grande quantité d'etu mili est probablement plus que suffisante pour entretenir la mer Baltique. D'ailleurs, cette mer n's aucun mouvement de flux et de reflux, quoiqu'elle soit étroite: elle est aussi sort peu salet; et si l'on considère le gisement des terres et le nombre des lacs et des marais de la Finlande et de la Suéde, qui sont presque contigus à cette mer, on sera très porté à la regander, non pas comme une mer, mais comme un grand les formé dans l'intérieur des terres par l'abondance des eaux aqui ont forcé les passages aupres du Danemarck pour s'écouler dans l'Océan, comme elles y coulent an effet, au rapport de tous les navigateurs.

Au sortir du grand golfe qui forme la mer d'Allemagne, et qui finit au-dessus de Bergen, l'Océan suit les côtes de la Norwège, de la Laponie suédoise, de la Laponie septentrionale, et de la Laponie moscovite, à la partie orientale de laquelle il

forme un detendarge descrit qui aboutit à une mer méditerranée, qu'on appelle la mer Blanche. Cette mer pout encore être regande comme un grand lac; car elle recoit domette treize rivières toutes assez considerables, st qui sont plus que suffisantes pour l'entretenir n'est que peu salée. D'ailleurs, d'ue s'en faus d'ue rien qu'elle n'ait communication avec la mer Baltique en plusieurs endroits: elle en a même une effective avec le golfe de Molande; car en remontant le fieuve Oriega on arrive at a u mone nom; de ce lac Onega il y a deux rivières de communication avec le lac Ladoga; ce derner lac communique par un large bras avec le golfe de Finlande, et il y a des la Laponie suédoise plusieurs endroits dont les eaux coulent presque indifféremment les unes vers la mer Blanche, les autres vers le golfe de Bothnie, et les autres vers celui de Finlande; et tout ce pays étant rempli de laes et de marais; il semble que la mer Baltique et la mer Blanche soient les réceptacles de toutes ces eaux, qui se déchargent ensuite dans la mer. Glaciale et dans la mer d'Allemagne.

En sortant de la mer Blanche, et en côtoyant l'he de Candenos et les côtes septentrionales de la Russie, on trouve que l'Océan fait un petit bras dans les terres à l'embouchure du fleuve Petzora; ce petit bras, qui a environ quarant plieues de longueur sur huit ou dix de largeur, est plutôt un amas d'éan formé par le fleuve qu'un golfe de la mer, et

l'eau y est aussi foct peu salée. Là les terres font un cap avancé et terminé par les petites îles Maurice et d'Orange; et entre ces terres et celles qui avoisinent le détroit de Waigtes au midi, il y a un petit golfe d'environ trente lieues plans sa plus graffle profondeur au-dedans det : oe gelfe appartient immédiatement à l'Estate, et n'est pas formé des eaux de la terre. On trouve en suite le détroit de Waigats; qui est à très peu près sous le 70° degré de latifude nord; ce détroit n'a pas plus in hus ou dix lieues de longueur, et comerunique qui baigne les côtes septentaionales de la Sibérie; comine ce détroit, est fermé par les glaces pendant la plus gratile partie de l'année, il est assez difficile d'arriver usi la mer qui est au-delà. Le passage de ce détroit a sté tenté mutilement par un grand nombre de navigateurs; et ceux qui l'ont passé heureusement ne nous ont pas laissé de cartes exactes de cette mer, qu'ils ont appelée mer Trapquille: il paroit seulment par les cartes les plus récentes, et par le dernier globe de Senex fait en 1739 ou 1740, que cette mer Tranquille pourroit bien être entièrement méditerrauée, et ne pas commumiquer avec la grande mer de Tartarie; oar elle parott renfermée et bornée au midi par les terres des Samoiedes, qui sont aujourd'hui bien connues; et ces terres qui la bornent au midi "s'étendent depuis le détroit de Waigats jusqu'à l'embouchure du fleuve Jénisca; au letant elle est hornée par la terre de

Jelmorland; au couchant par celle de la Nouvelle-Zemble; et que n'on ne connoisse pas l'étendue de cette mer méditerranée du côté du nord .d.a. nord-est, comme on ycongoit des terres non interompues, il est très mobable que cette mer Tranquille est une mer méditerranée, une espèce de cul de sac fort difficile à aborder, 🕏 qui ne mêne à rien. Ce qui le prouve c'est qu'en partant du détroit de Waigats on a côtoyé la Nouvelle-Zemble dans la mer Glaciale tout le long de ses côtes occidentales ptentrienales jusqu'au cap Desiré; qu'après ce cap on a suivi les côtes à l'est de la Nouvelle-Zemble jusqu'à un petit golfe qui est environ à 75 degrés, où les Hollandois passèrent un hiver mortel en 1596, qu'au-delà de ce petit golfe on a découvert la terre de Jelmorland en 1664, laquelle n'est éloignée que de quelques lieues des terres de la Nouvelle Zemble, en sorte que le seul petit endroit qui n'ait pas été reconnu est auprès du petit golfe dons neget venons de parler, ét cet endroit n'a peut-être passirente lieues de longueur: de sorte que si la mer Tranquille communique à l'Océan, il faut que ce soit à l'endroit de ce petit. golfe, qui est le seul par où cette mer méditerranée peut se joindre à la grande mer; et comme ce petit golfe est à 75 degrés nord, et que, quand même la communication existeroit, il faudroit toujours s'élever de cinq degrés vers le nord pour gaquer da grande mer, il est clair que si l'on veut tenter la

ronte du nord pour alle de la Chine, il vaut l'éaucoup mieux passér au noud de la libuvelle. Zemble à 77 ou 78 degrés, où d'ailleurs la mer est plus libre et moins glacée, que de tenter encore le chemin du détroit glacé de Waigats, avec l'incertitude de ne pouvoir sont de cette mer méditerrance.

- En suivant d'nc l'Océan tout le long des côtes de la Nouvelle-Zemble et du Jelmorland, on a reconnu ces terres jusqu'à l'embouchure du Chotanga, qui est environ au .73° degré; après quoi l'on trouve un espace d'environ 200 lieues, dont les cons ne sont pas encore connues: en a su seulement par le rapport des Moscovites qui ont voyagé par terre dans ces climats, que les terres nessont pointinterrompues, et leurs cartes y marquent des fleuves et des peuples qu'ils ont appelés Populi Patati. Cet intervalle de côtes encore inconnues est depuis l'embouchure du Chotanga jusqu'à celle du Kauvoina au 66e degré de latitude : là l'Océan fait un golfe dont le point le plus avancé dans les terres est à l'embouchure du Dia, qui est un fleuve très considérable; ce golfe est formé par les eaux de l'Océan, # est fort ouvert et il appartient à la mer de Tartarie; on l'appelle le golfe Linchidolin, et les Moscovites y pêchent la baleine.

De l'embouchure du fleuve Len, on peut suivre les côtes septentrionales de la Tartarie dans un espace de plus de 500 lieues vers l'orient, jusqu'à une grande péninsule ou terre avancée où habitent les schelates; cette pointe est l'extrémité la plus septentrionale de la Tartarie la plus orientale, et elle est située sous la 72° degré environ de latitude nord. Dans cettelongueur de plus de 500 lieues, l'Océan ne fait aucune irruption dans les terres, aucun golfe, aucun bras, il forme seulement un coude considérable à l'endroit de la naissance de cette péninsule des peuples Schelates à l'embouchure du fleuve Korvinea: cette painte de terre fait aussi l'extrémité orientale de la côte septentrionale du continent de l'ancien monde, dont l'extrémité occidentale est au cap Nord en Laponie, en sorte que l'ancien continent a environ 1700 lieues de côtes septentrionales, en y comprenant les sinuosités des golfes, en comptant depuis le cap Nord de Laponie jusqu'à la pointe de la me des Schelates, et il y a environ 1100 lieues guant sous le même profilele.

Suivons maintenant les côtes orientales de l'ancien continent, en commençant à cêtte pointe de la terre des peuples Schelates, et en descendant vers l'équateur: l'Océan fait d'abord un coude entre la terre des peuples Schelates, et celle des peuples Tschurtschi, qui avance considérablement dans la mer; au midi de cette terre il forme un petit golfe fort ouvert, qu'on appelle le golfe Suctoikret, et ensuite un autre plus peut golfe, qui avance même comme un bras à 40 ou 50 lieues dans la terre de Kamtschatka; après quoi l'Océan entre dans les

terres par un large détroit rempli de pluses petites iles, entre la pointe méridionale de la terme de Kamtschatka et la pointe septentrionale de la terredd'Yeço, et il forme une grande mer méditerranée dont il est bon que nous suivions toutes les parties. La première est la mer de Kanitschatka; dans laquelle se trouve une île très considérable qu'en appelle l'île Amour; cette mer de Kamtschatka pousse un bras dans les terres au nord-est : mais ce petitbras et la mar de Kamtschatka elle-même pourroient bien être, au moins en partie, formés par l'eau des fleuves qui y arrivent, tant des terres de Kamtschatka, que de celles de la Teptarie. Quoi qu'il en soit, cette mer de Kamtschatha communique par un très large détroit avec la mer de Corée, qui fait la seconde partie de cette mer méditerranée; et toute cette mer, qui a plus de 600 lieues de longueur, est bornée à l'occident et au nord par les terres de Corée et de Tartarie; à l'orient et au midi par delles de Kamtschatka, d'Yeço, et du Japon, sins qu'il y ait d'autre communication avec. l'Océan que celle du détroit dont nous avons mirlé, entre Kanitschatka et Yaço: car on n'est pas assuré si celti que quelques cartes ont marqué entre le Japon et la terre d'Yeço, existe réellement set quand même ce détroit eximeroit, la mer de Kamtschatka et celle de Corée ne laissergient pas d'être toujours regardées comme formant ensemble une grande mer méditerranée, séparée de l'Océan de tous câtés,

et qui ne doit pas être prise pour un golfe, car elle ne communique pas directement avec le grand Océan par son détroit méridional qui est entre le Japon et la Corée; la mer de la Chine, à laquelle elle communique par ce de la chine, à laquelle elle communique par ce de la chine, à laquelle une mer méditerranée qu'un polfe de l'Oréan.

Nous avors dit dans le discours précédent, que la mer avoit un mouvement constant d'orient en occident, et que par conséquent la grande mer Pacifique fait des effetts continuels comtre les terres orientales. L'inspection aftentive du globe confirmera les conséquences que nous avons tirées de cette obsergation; car si l'on examine le gisement des erres, commencer de Kamtschatka jusqu'à la Nouvelle-Bretagne découverte en 1700 par Dampier, et qui est à 4 ou 5 degrés de l'équateur, latitude sud, on sera très porté à croire que l'Océan a rongé toutes les terres de ces climats dans une profondeur de 4 ou 500 lieues; que par conséquent les bornes orientales de l'ancien consinent ont été reculées, et qu'il s'étendoit autrefeis beau onn des vers l'orient sear on remarquera que la Nouvellemetagne et Kamachatka qui sont les terres les plus avancées vers l'orient, sont sous le respectéridien; on esservera que toutes ces terres sent dirigie du nord au midt. Killotschatka fait nite pointe d'environ 160 lieues du nord au midi; 🐞 cute pointe, di du cué de l'orient est baignée par la mer Pacifique, et de l'autre par la mer méditer-

ranée dont nous venons de parler, est partagée dans cette direction du nord au midi par une chaîne de montagnes. Ensuite Yeo et le Japon forment une terre dont la direction est aussi du nord au midi dans une condue dallas de 400 lieues entre la grande mer et celle Corée, et les chatnes des montagues d'Yeco et de cette partie du Japon ne peuvent pas manquer d'être dirigées du nord au midi; puisque ces terres, qui ont 400 lieues the longueur dans cette direction, n'en ont pas plus de 50, 60, ou 100 de largeur dans l'autre direction de l'est à l'ouest: ainsi Kamtschatka, Yeço, et la partie orientale du Japon sont des rres qu'on doit regarder comme contigues et dille ees du nord au sud; et suivant toujours la même direction, l'on trouve, après la pointe du cap Ava au Japon. l'île de Barneveldt prois autres îles qui sont posées les unes au-dessus des autres, exactement dans la direction du nord au sud, et qui occupent en tout un espace d'environ 100 lieues: on trouve ensuite dans la même direction trois autres îles appelées les îles des Callanos, qui sont encore toutes trois postes les unes au-desses des autres dans la même directions du nord au sud; après quoi on trouve les îles des Larrons au nombre de quatorze ou quinze, qui sont toutes posdelles unes au-dessus des atrès, ans la même direction du nord au sud, et qui occupent toutes ensemble, y compris les îles les Callanos, un espace de plus de 300 lieues de lon-

gueur dans cette direction du nord au sud sur une largeur si petite, que dans l'endroit où 🦛 est la plus grande, ces îles n'ont pas 7 à 8 huit lieues : il me paroît donc que Kamtschatka, Yeço, le Japon oriental, les îles Barneveldt, du Prince, des Callanos, et des Larrons, ne sont que la même chaîne de montagnes et les restes de l'ancien pays que l'Océan a rongé et couvert peu à peu. Toutes ces contrées ne sont en effet que des montagnes, et ces îles des pointes de montagnes : les terrains moins élevés ont été submergés par l'Océan; et si ce qui est rapporté dans les Lettres édifiantes est vrai, et qu'en effet an ait découvert une quantité d'îles qu'on a appre bes les Nouvelles-Philippines, et que leur position soit réellement telle qu'elle est donnée par le P. Gobien, on ne pourra guère douter que oes îles les plus orientales de ces Nouvelles-Philippines ne soient une continuation de la chaîne de montagnes qui forme les îles des Larrons; car ces îles orientales, au nombre de onze, sont toutes placées les unes au-dessus des autres dans la même direction du nord au sud; elles occupent en lorgueur un espace de plus de 200 lieues, et la large n'a pas 7 ou 8 lieues da largeur dans la direc tion de l'est à l'ouest.

Mais si l'on trouve ces competures transfer dées, et qu'on m'oppose les grands intervilles qui sont entre les îles voisines du cep Ava, du Japon, et celles des Callanos, et entre ces îles et celles des

Larrons, et encore entre celles des Larrons et des Nouve Philippines, dont en effet le premier est d'environ 160 lieues, le second de 50 ou 60, et le troisième de près de 20, je répondrai que les chaînes des montagnes s'étendent souvent beaucoup plus loin sous les eaux de la mer, et que ces intervalles sont petits en comparaison de l'étendue de terre que présentent ces montagnes dans cette direction, qui est de plus de 1100 lieues, en les prenant depuis l'intérieur de la presqu'île de Kamtschatka. Enfin, si l'on se refuse totalement à cette idée que je viens de proposer au sujet des 500 lieues que l'Océan doit avoir gagnées sur les côtes orientales du continent, et de cette suite de montagnes que je fais passer par les îles des Larrons, on ne pourra pas s'empêcher de m'accorder au moins que Kamtschatka, Yeço, le Japon, les îles Bongo, Tanaxima, celle de Lequeo-grande, l'île des Rois, celle de Formose, celle de Vaif, de Bashe, de Babuyanes, la grande île de Luçon, les autres Philippines, Mindanao, Gilolo, etc., et enfin la Nouvelle-Guinée, qui s'étend jusqu'à la Nouvelle-Pringne, située sous le même méridien que Kamtschatka, he fassent une continuité de terre de plus de 2200 lieues, qui n'est interrompue que par de petits intervalles dont le plus grand n'a peut-être pas 20 lieues; en sorte que l'Océan forme, dans . l'intérieur des terres du continent oriental, un très grand golfe qui commence à Kamtschatka, et finit

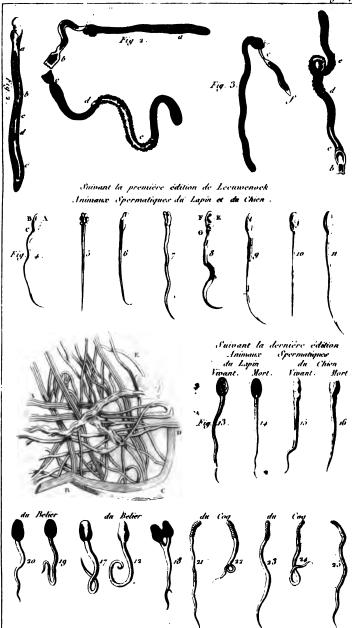

à la Nouvelle-Bretagne; que ce golfe est semé d'ilet; qu'il est figuré comme le seroit tout autre ensencement que les eaux pourroient faire à la longue agissant continuellement contre des rivages et des côtes, et que par conséquent on peut conjecturer avec quelque vraisemblance que l'Océan, par son mouvement constant d'orient en occident, a gagné peu à peu cette étendue sur le continent oriental, et qu'il a de plus formé les mers méditerranées de Kamtschatka, de Corée, de la Chine, et peut-être tout l'archipel des Indes : car la terre et la mer y sont mêlées de façon qu'il paroît évidemment que c'est un pays inondé, duquel on ne voit plus que les éminences et les terres élevées, et dont les terres plus basses sont cachées par les eaux; aussi cette mer n'est-elle pas profonde comme les autres, et les îles innombrables qu'on y trouve, ne sont presque toutes que des montagnes.

\* La mer du Sud, qui, comme l'on sait, a beaucoup plus d'étendue en largeur que la mer Atlantique, paroît être bornée par deux chaînes de
montagnes qui se correspondent jusqu'au-delà de
l'équateur: la première de ces chaînes est celle des
montagnes, de Californie, du Nouveau-Mexique,
de l'isthme de Panama et des Cordilières, du Péron,
du Chili, etc.; l'autre est la chaîne de montagnes
qui s'étend depuis le Kamtschatka, etpasse par Vego,
par le Japon, et s'étend jusqu'aux îlea des Larrens,
et même aux Nouvelles-Philippines. La direction

tized by Goog

de ces shaines de montagnes, qui paroissent être les anciennes limites de la mer Pacifique, est précistment du nord au sud; en sorte que l'ancien continent étoit borné à l'orient par l'une de ces chaines, et le nouveau continent par l'autre. Leur séparation s'est faite dans le temps où les eaux arrifant du pôle austral, ont commencé à couler entre ces deux Chaines de montagnes qui semblent se réunir, ou da moins se rapprocher de très près vers les contrées septentrionales; et ce n'est pas le seul indice qui nous démontre l'ancienne réunion des deux continents vers le nord. D'ailleurs cette continuité des deux continents entre Kamtschatka et les terres les plus occidentales de l'Amérique, paroît maintenant prouvée par les nouvelles découvertes des navigateurs qui ont trouvé sous ce même parallèle une grande quantité d'îles voisines les unes des autres; en sorte qu'il ne reste que peu ou point d'espaces de mer entre cette partie orientale de l'Asie et la partie occidentale de l'Amérique sous le cercle polaire. (Add. Buff.)

Si l'on examine maintenant toutes ces mers en particulier, à commencer au détroit de la mer de Corée vers celle de la Chine, où nous en étions demeurés, on trouvera que cette mer de la Chine forme dans sa partie septentrionale un golfe fort presond, qui commence à l'île Fungma, et se termiss à la frontière de la province de Pékin, à une distance d'environ 45 ou 50 lieues de cette capitale de l'empire chinois; ce golfe, dans sa partic la plus intérieure et la plus étroite, s'appelle le golfe de Changi; il est très probable que de golfe de Changi; il est très probable que de golfe de Changi et une partie de cette mer de la Chine ont été formés par l'Océan; qui a inondé tout le plat pays de ce centinent, dont il ne reste que les terres les plus élevées, qui sont les tles dont nous avons parlé; dans cette partie méridionale sont les golfes de Tunquin et de Siam, auprès duquel est la prèsqu'ile de Malaie, formée par une longue chaine de montagnes, dont la direction est du nord au sud, et les îles Andamans, qui sont une autre chaîne de montagnes dans la même direction, et qui ne paroissent être qu'une suite des montagnes de Sumatra.

L'Océan faitensuite un grand golfe qu'on appelle le golfe de Bengule, dans lequel on peut remarquer que les terres de la presqu'île de l'Inde font une courbe concave vers l'orient, à-peu-près comme le grand golfe du continent oriental; ce qui semble aussi avoir été produit par le même mouvement de l'Océan d'orient en occident : c'est dans cette presqu'île que sont les montagnes de Gates, qui ont une direction du nord au sud jusqu'au cap de Comorin, et il semble que l'île de Ceylan en ait été séparée et qu'elle ait fait autrefois partie de ce continent. Les Maldives ne sont qu'une autre chaîne de montagnes, dont la direction est encore la même, c'est-à-dire du nord-un sud : après cela est la mer d'Arabie, qui est un très grand golfe, duquel par-

tent quatre bras qui s'étendent dans les terres, les deux plus grands du côté de l'occident, et les deux plus petits du côté de l'orient. Le premier de ces bras du côté de l'orient est le petit golfe de Cambaie, qui n'a guère que 50 ou 60 lieues de profondeur, et qui recoit deux rivières assez considérables; savoir, le fleuve Tapti et la rivière de Baroche, que Pietro della Valle appelle le Mehi. Le second bras vers l'orient est cet endroit fameux par la vitesse et la hauteur des marées, qui y sont plus grande qu'en aucun lieu du monde, en sorte que ce bras, ou os petit golfe tout entier, n'est qu'une terre, tantôt couverte par le flux, et tantôt découverte par le reflux, qui s'étend à plus de 50 lieues : il tombe dans cet endroit plucieurs grands fleuves, tels que l'Indus, le Padar, etc., qui ont amené une grande quantité de terre et de limon à leurs embouchures. ce qui a peu à peu élevé le terrain du golfe, dent la pente est si douce, que la marée s'étend à une distance extrêmement grande. Le premier bras du golfe Arabique vers l'occident est le golfe Persique, qui a plus de 250 lieues d'étendue dans les terres, et le second est la mer Rouge, qui en a plus de 680 en comptant depuis l'île de Socotora. On doit regarder ces deux bras comme deux mers méditerranées, en les propont-au-delà des détroits d'Ormus et de Rabelmandel; et quoiqu'elles soient toutes deux sujettes à un grand flux et malux, et qu'elles participent par conséquentoux mouvements de l'Océan,

c'est parcequ'elles ne sont pas éloignées de l'équateur, où le mouvement des marées est beaucoup plus grand que dans les autres climats, et que d'ailleurs elles sont toutes deux fort longues et fort étroites. Le mouvement des marées est beaucoup plus violent dans la mer Rouge que dans le golfe Persique, parceque la mer Rouge, qui est près de trois fois plus longue et presque aussi étroite que le golfe Persique, ne recoit aucun fleuve dont le mouvement puisse s'opposer à celui du flax, au lieu que le golfe Persique en reçoit de très considérables à son extrémité la plus avancée dans les terres. Il paroit ici assez visiblement que la mer Rouge a été formée par une irruption de l'Océan dans les terres; car si on examine le gisement des terres au-dessus et au-dessous de l'ouverture qui lui sert de passage, on verra que ce passage n'est qu'une coupure, et que de l'un et de l'autre côté de ce passage les côtes suivent une direction droite et sur la même ligne, la côte d'Arabie depuis le cap Razalgat jusqu'au cap Fartaque étant dans la même direction que la côte d'Afrique depuis le cap de Guardafui jusqu'au cap de Sands.

A l'extrémité de la mer Rouge est cette fameuse langue de terre qu'on appelle l'isthme de Suez, qui fait une barrière aux eaux de la mer Rouge et empêche la communication des mers. On a vu dans le discours précédent les raisons qui peuvent faire croire que la mer Rouge est plus élevée que la Méditerranée, et que si l'on coupoit l'isthme de Suez,

il pourroit s'ensuivre une inendmion et une aug mentation de la Méditerranée; mais ajouterons à se que nous avons dit, que quand même on ne vondroit pas convenir que la mer Rouge fût plus éleuée que la Méditerranée, on ne pourra pas nier an'il n'y ait aucun flux et reflux dans cette partie de la Méditerranée voisine des bouches du Nil, et qu'au contraire il y a dans la mer Rouge un flux et reflux très considérable et qui élève les eaux de plusieurs pieds, ce qui seul suffiroit pour faire passer une grande quantité d'eau dans la Méditerranée, si l'isthme étoit rompu. D'ailleurs nous avons un exemple cité à ce sujet par Varenius, qui prouve que les mers ne sont pas également élevées dans toutes leurs parties; voici ce qu'il en dit page 100 de sa Géographie: « Oceanus Germanicus, qui est « Atlantici pars, inter Frisiara et Hollandiam se « effundens, efficit sinum qui, etsi parvus sit res-« pectu celebrium sinuum maris, tamen et ipse « dicitur mare, aluitque Hollandiæ emporium ce-« leberrimum, Amstelodanum. Non procul inde « abest lacus Harlemensis, qui etiam mare Harle-« mense dicitur. Hujus altitudo non est minor alti-" tudine sintis illius Belgici quem diximus, et mittit «ramum ad urbem Leidam, ubi in varias fossas « divaricatur. Quoniam itaque nec lacus hic neque « siaus ille Hollandici maris inundant adjacentes « agres ( de naturali constitutione loquer, non ubi « tempestatibus urgentur, propter quas aggeres

« facti sunt ), patet inde guàd non sint attiques « quàm agui Hallandiæ. At verò Oceanum Ganna-" nicum esseroltionem quam terras hasce emperti « sunt Leidenses, cam suscenissent fossam seu al-« veum ex urba sua ad filesni Germanici littora « prope Cattorum vicum perducere ( distantia est "duorum milliarium), ut, recepto per alveum « hune mari, possent navigationem linetituere-in " Oceanum Germaniqum, et hine in varior terre « regiones. Verùm enimvero, com magnam jam « alvei partem perfecissent, desistere coacti sunt, « quoniam tum demùm per observationem cogni-« tum est Oceani Germanici aquam esse altienem « quàm agrum inter Leidam et littus Oceani illius; « unde locus ille, ubi fodere desigrunt, dicitur. Het. u malle Gat. Oceanus itaque Germanicus est ali-« quantum altior quam sinus ille Hollandicus, etc.,» Ainsi on peut croire que la mer Rouge est plus haute que la Méditerranée, comme la mer d'Allemagne est plus haute que la mer de Hollande. Quelques anciens auteurs, comme Hérodote et Diodere de Sicile, parlent d'un canal de communication du Nil et de la Méditerranée avec la mer Rouge, at an dernier lieu M. Delisle a donné une carte en 1704, dans laquelle il a marqué un bout de capaliqui sort du bras le plus oriental du Nil, et qu'il juge devoir être une partie de celui qui faisoit autrefois cette communication du Nil avec la mer Rouge . Dans

<sup>\*</sup> Voyer les Mémoires de Lacadémie des diciencas finado e 704.

la traisieme partie du livre qui a pour titre: Conmutatunce de l'ameien monde, impristé est 1707, on timure le même setitiment, et il y est dit, d'après Biodore de Siede, que de fut Nico, roi d'Égypte, qui commença ce canalique Barius, roi de Perse le continue, et que Ptolimée II l'acheva et le conduisit jusqu'à la ville d'Arsinoé; qu'il le faisoit ouvrir et fermer selon qu'il en avoit besein. Sans que je préstade vouleir nier ces faits, je suis obligé d'avouer qu'ils me paroissent douteux, et je ne sais pas si la violence et la hauteur des marées dans la mer. Rouge ne se seroient pas nécessairement communiquées aux coux de ce canal; il me semble qu'au moins il auroit fallu de grandes précautions pour contenir les caux, éviter les inondations, et beaucoup de soin pour entretenir ce canal en bon état : aussi les historiens qui nous disent que ce canal·a été entrepris et achevé, ne nous disent pas s'A a duré; et les vestiges qu'on prétend en reconnottre aujourd'hui, sont peut-être tout ce qui en a jamais été fait. On a donné à ce bras de l'Océan le nom de mer Rouge, parcequ'elle a en effet cette couleur dans tous les endroits où il se trouve des medrépores sur son fond : voici ce qui est rapporté dans Misteire générale des Koyages, tome I, pages 199 et 199. " Avant que de quitter la mer Rouge, D. Jean duamina quelles pouvent avoir été les raisens qui ent fait donner ce nom au golfe Arabique par les anciens, et si cette mer est en effet différente

des autes parte content. Il observa que Plinurapperte plutienes apatiments cur l'origine de ce nom:
les uns la font vanir d'un roi nommé, Érythros, qui
régna dans ces cantons, et dont le nom en grec
signific songe, d'antere se sont imaginé que la séflenion du soleil-produit une couleur rougeatre sur
la sunface de l'ora; et d'autres, que l'eau du golfod
naturellement estes couleur. Les Portuguis, qui
avoient déja fait plusieurs veyages à l'entrée des
détroits, assuraissant couleur veyages à l'entrée des
détroits, assuraissant pour toute la tre d'Archie des
chaient, et que de vent pouspoit dans la mer, teignoient les caux de la même couleur.

"D. Jean, qui, pour vérifier ces opinions, ne cessa point jour et mait, depuis sun départ de Socotora, d'observer la neuvre de l'enu et les qualités des côtes jusqu'à Suen, assure que, loin d'être naturellement rouge, l'eau est de la coulour des autres mers, et que le seble ou la poussière n'ayant rien de rouge non plus, ne d'annent point cette teinte à l'eau du golfe. La terre sur les deux côtes est généralement brune, et noire même en quelques en droits; dans d'autres lieux elle est blanche : ce n'est qu'au-delà de Suaquen, c'est-à-dire sur des côtes en les Portugais n'avoient point encore pénérais qu'il vit en effet trois montagnes rayées de rouge, encore étoient-elles d'un roc fort dur, et le pays vaisin étoit de la couleur ordinaire.

"La vérité donc est que cettamer, depuis l'entrée

jusqu'an fand du galfs, net par tou tribale infant carr leurs ce qu'il est facile de se démisetrer à voi-mêtre en puisant de l'eau à chaque lieu : mais il faut avouer aussi que dans quelques endroits elle pareit rouge per accident, et danstl'autres verte et blanches Voici l'explication de ce phonomene. Depuis Sucquen jusqu'à Kessir, -c'est-à-dire pondunt l'espace de · s 36 lieuca, la morest remplie de hancearde rechuse da corail: on lent donne co-men, preseque leur forme at leur coulque les rendunt si combinities au copalil, qu'il·faut une curtains habilité pour ne pas six tromper; ils evoissent evenue des enlarce, et leurs branches premnent le forme de celles du corail; on on dissingue deux cortes, l'une blanche et l'agune fort rouge; ils sont converteus plusieurs engraits-d'une copiec de gomme ou de glu verte, et dans d'autres lieux, grange foncé. Or, l'enu de cette mar étant plus claire et plus transparente qu'aucume autre cau du monde; de serte qu'à 20 brasses de profondeur l'œil pénètro fit squ'au fond, sur-tout dapuis Suaquen jusqu'à l'estrémité du golfe, il ansive qu'elle paroît prendre la couleur des choses qu'elle couvre; par exemple, lorsque les rocs sont somme enduits de glu verte, l'eau qui passe pardessus pareit d'un vert plus foncé que les rocs mêmes; et la reque le fond est uniquement de sable, lans passit blanche : de même, lorsque les rocs sont de corail, dans le sens que j'ai donné à ce terme, coque la glu qui les environne est rouge ou, rougentre : l'eau se teint, en plusét semble se teindre au rouge. Ainsi, comme les ross de sette souleur sant plus fréquents que les blancs et les mests, D. Jean conclut qu'on a da donner au gallo Arabique le nom de mer Bouge plutôt que colui de mer Veste ou Blanche; il s'applaudit de cette découvente avec d'autant plus de reison, que la méthode paulaquelle : il s'en étoit assuréme pouvoit lui laisser amoun dants. Il faisoit amarter une flute contre les sois dans les lieux qui n'avoient mint auez de profondeux pour permettreaux vaisseaux d'approchen, et soutent les matalots pouvoient exécuter ets ordres à leur aise. sans avoir la mer plus haut que l'estorage à plus d'une demi-lieue des rece; la playrande pastie des pierres ou des cailloux qu'ils en tiroient dans des lieux où l'eau paroissoit rouge, avoient aussi ca conleur; dans l'eau qui paroimoit vente, les pierres étoient vertes; et si l'east paroissoit blanche, le foutil étoit d'un sable blanc, où l'on m'apercevoit point d'autre mélange. » .

Depuis d'entrée de la mer Rouge au cap Guardafai jusqu'à la pointe de l'Afrique au cap de
Bonne-Espérance, l'Océan a una direction asses,
égale, et il ne forme aucun golfe considérable dans.
L'intérieur des termes; il y a soulement une espèce
d'enfongapett à de côte de Médiade, qu'ou pourroit
rogarde de manuelle de manuelle d'un grand golfé, jil'île de Madagascar étoit réstaire à la terre ferme. Il
est vrai que cette île, quoique séparée par le large

codétroit de Mozambique, paroît avoir appartenu autrefois au continent: car il y a des sables fort hauts et d'une vaste étendue dans ce détroit, surtout du côté de Madagascar, ce qui reste de passage absolument libre dans ce détroit n'est pas fort considérable.

" Hu rementant la cête occidentale de l'Afrique depuis le cap de Bonne-Espérance jusqu'au cap Migro , les terres sont droites et dans la même direction, et il semble que toutefrette longue côte ne soit qu'une suite de montagnes; c'est au moins un pays élevé qui me produit, dans une étendue de plus de 500 lieues, ancune rivière considérable, à l'exception d'une de deux dent on n'a reconnu que l'embouchure : mais au-delà du cap Négro la fait une courbe dans les terres, qui, dans oute l'étendue de cotte courbe, paroissent être un pays-plus bas que le reste de l'Afrique, et qui est arnosé de plusieurs fleuves dont les plus grands sont le Coanza et le Zair; on compte depuis le cap Nágro jusqu'au cap Gonsalvez vingt-quatre embouchures de rivières toutes considérables, et l'espace contenu entre ses deux caps est d'environ 420 lieues en suivant les côtes. On pent croire que l'Océan a un peu gagné sur see terres basses de l'Afrique, non pas mir son meavement naturel d'airent en occident, qui est dans ma direction contenire à celle qu'exigeroit l'effet dont il est questini, mais sculement parceque ces terres étant plus

baseds que toutes les autres, il les aura surmontées et minées presque sans effort. Du cap Gonsalvez au cap des Trois-Pointes, l'Océan forme un golfe font ouvert qui n'a rien de remarquable, sinon un cap fort avancé et situé à-peu-près dans le milieu de l'étendue des côtes qui forme ce golfe : on l'appelle le cap Formosa. Il y a aussi trois îlea dans la partie la plus méridionale de ce golfe, qui sont les îles Fernandpo, du Prince, et de Saint-Thomas; ces îles paroissent être la continuation d'une chaîne de montagnés située entre Rio del Rey et le fleuve Jamoer. Du cap des Trois-Pointes au cap Palmas, l'Océan rentre un peu dans les terres, et du cap Palmas, au cap Tagrin il n'y arien de remarquable. dans le gisement des terres; mais auprès du cap Tagrin, l'Océan fait un très petit gelfe dans les terres de Sierra-Leona, et plus haut un autre encore plus petit où sont les îles Bissipis. Ensuite es trouvele cap Vert, qui est fort ayancé dans la mor, et dont il paroîtque les îles du même nom ne sont que la continuation; ou, si l'on seut; celle du cap Blanc, qui est une terre élevée, encore plus considificable et plus avancée que celle du oup Vert. On the transport of the contract of the contra qui commence au sap Blanc et finit au cep Bujedor; legitles Camaries passissent être une continuation de ces montagnes. Enfin entre les terres de Rora tugal et de l'Afrique : L'Océan fait un gelse fant envert, an milieu duquel est le fameur duntit de

Gibraltar, par lequel l'Océan coule dans la Méditerrance avec une grande rapidité. Cotte mer s'étend à près de 900 lieues dans l'intérieur des terres, et elle a plusieurs choses remarquebles: premièrement elle ne participe pas d'une manière sensible au mouvement de flux et de reflux, et îl n'y a que dans le golfe de Venise, où elle se Mirécit beaucoup, que ce mouvement se fait sentir; on prétend aussi s'être aperçu de quelque petit mouvement à Marseille et à la côte de Tripoli: en second lieu elle contient de grandes îles, celle de Sicile, celles de Sardaigne, de Corse, de Chypre, de Majorque, etc., et l'une des plus grandes presqu'îles du monde, qui est litalie: elle a aussi un archipel, ou plutôt c'est to cet archipel de notre mer Méditerranée que les autres amas d'îles ont emprunté ce nom : mais cet archipel de la Méditeirance mé paroit appartemir plutôt à la mer Noire, et il semble que ce pays de la Gréce ait été en partie noyé par les caux surabondantes de la mer Noire, qui coulent dans la mer de Mermara, . et de là dans la mer Méditerranée.

Je sais bien que quoiques gens ont prétaides qu'il y evoit dans le détroit de Gibraltar un de Macon dans la Méditerranée; et d'autre inferieur, dont l'effet, disent-ils, est contraire; mais cette opinion est évidemment fausse et contraire aux les desl'hydrostatique. On a dit de même que

dans plusieurs autres endroits il y avoit de ces conrents inférieurs, dont la direction étoit opposée à celle du courant supérieur, comme dans le Bosnhore, dans le détroit du Sund, etc.; et Marsigli rapporte meme des expériences qui ont été faites dans le Bosphore et qui prouvent ce fait; mais il y a grande apparence que les expériences ont été mal faites, puisque la chose est impossible et qu'elle répugne & toutes les notions que l'on a sur le mouvement des eaux. D'ailleurs Greaves, dans sa Pyramidographie, pages 101 et 102, prouve par des expériences bien faites, qu'il n'y a dans le Bosphore aucun sourant inférieur dont la direction soit opposée au courant supérieur. Ca qui a pu tromper Marsigli et les autres c'est que dans le Bosphore, comme dans le détroit de Gittalus et dans tous les fleuves qui coulent svec que que rapidité, il y a un remous considérable le long des rivages, dont la direction est ordinairement différente, et grelquefois contraire à celle du contint principal des eaux.

\* J'ai dit trop généralement et assuré trop positivement, qu'il ne se trommit pas dans la mer des endroits au les eaux eusemem courant inférieur opposé et dans une direction contraire au mouvement du counant supérieur : j'ai neau depuis des informations qui semblent prouver que cet effet existint peut même se démonstrer dans certaines plaget de la mer; les plus précises sont celles que M. Duslandes, habite navigateur, a eu la bonté de me communiquer par ses lettres des 6 décembre 1770 et 5-novembre 1773, dont voici l'extrait:

et des lacs, vous dites que quelques personnes ont prétendu qu'il y avoit, dans le détroit de Gibraltar, un double courant, supérieur et inférieur, dont l'effet est contraire; mais que ceux qui ont eu de pareilles opinions auront sans doute pris des remous qui se forment au rivage par la rapidité de l'eau, pour un courant véritable, et que c'est une hypothèse mal fondée. C'est d'après la lecture de ce passage que je me détermine à vous envoyer mes observarions à ce sujet.

Deuxinoise près mon départ de France, je pris connoise accede terre entre les caps Gonsalvez et de Sainte-Catherine; la force des courants, dont la direction est au nord-nord-quest, suivant exactement le gisement des terres qui sont ainsi situées, multibligea de mouiller. Les vents génératux, dans cette partie, sont du sud-sud-est, sud-sud-quest; et sud-ouest; je fus deux mois et demi dans l'attente inutile de quelque changement, faisant presque tous les jours de vains effects pour gagner du côté de Loango, où j'avois affaire. Pendant ce temps, j'ai observé que la mer descendait dans la direction ci-dessus avecta force, depuis une demie jusqu'à une lieue à l'houre, et qu'à de certainse profondaurs, les courants remonataires en descene avec au

moins autant de vitesse qu'ils descendoienten dessus.

Voici comme je me suis assuré de la hauteur de se différents courants. Étant mouillé par huit brasses d'eau, la mer extrêmement claire, j'ai attaché un plomb de trente livres au bout d'une ligne : à environ deux brasses de ce plomb, j'ai mis une serviette liée à la ligne par un de ses coins, laissant tomber le plomb dans l'eau; aussitôt que la serviette y entroit, elle prenoit la direction du premier courant: continuant à l'observer, je la faisois descondre ; d'abord que je m'apercevols que le courant n'agissoit plus, j'arrêtois; pour lors elle flottoit indifféremment autour de la ligne. Il y avoit donc' dens cet endroit interruption de cours. Ensuite, imissant ma serviette à un pied plus bas, elle prenoit une direction contraire à relle qu'elle avoit auparavant. Marquant la ligne à la surface de l'eau, il y avoit trois brasses de distance à la serviette. d'au j'ai conclu, après différents examens, que, mir les huit brasses d'eau, il y en avoit trois qui courcient sur le nord-nord-ouest, et cinq en sens contraire sur le sud-sud-est.

"Réiterant l'expérience le même jour; jusqu'à cinquante brasses, étant à la distance de six à sept lieues de terre, j'ai été urpris de trouver la colonne d'eau courant sur la mer, plus profonde à raison de la hauteur du fond; sur cinquante brasses, j'en at estimé de douze à quinze dans la première direction par phénomène p'a pas eu lieu pendant deux

e**vppo**n. II

mois et demi que j'ai été sur cette côte, mais bien à peu-près un mois en différents temps. Dans les interruptions, la marée descendoit en tutel dans le golfe de Guinée.

"Cette division des courants me fit matère l'idée d'une machine qui, coulée jusqu'au courant inférieur, présentant une grande surface, auroit entraîné mon navire contre les courants supérieure; j'on fis l'épreuve en petit sur un canot, et je parvine à faire équilibre entre l'effet de la marée supérieure joint à l'effet du vent sur le canot, et l'effet de la marée inférieure sur la machine. Les moyens me manquèrent pour faire de plus grandes tentatives. Voilà, monsieur, un fait évidentment vrai, et que tous les navigateurs qui ont été dans ces climaté, peuvent vous confirmer.

"Je pense que les vents sont pour heancup dans les causes générales de ces effets, ainsi que les fleuves qui se déchargent dans la mer le long de cette côte, charroyant une grande quantité de terre dans le golfe de Guinée. Enfin le fond de cette partie, qui oblige par sa pente la marée de rétrograder lorsque l'eau, étant parvenue à un certain niveau, se trouve pressée par la quantité nouvelle qui la charge sammence, pendant que les vents agissent en sons contraire sur la surface, la contraint en partie de conserver son cours ordinaire. Cela me paroît d'autant plus probable, que la mer entre de tous côtés dans se pelés, et n'est

sort que par des révolutions qui sont fort rares. La lune n'a aucune part apparente dans ceci, cela arrivant indifféremment dans tous ses quartiers.

« J'ai eu occasion de me convaincre de plus en plus que la seule pression de l'eau parvenue à son hiveau, jointe à l'inclinaison nécessaire du fond. sont les seules et uniques causes qui produisent ce phénomène. J'ai éprouvé que ces courants n'ont. lieu qu'à raison de la pente plus ou moins rapide du rivagé, et j'ai tout lieu de croire qu'ils ne se font sentir qu'à douze ou quinze lieues au large, qui est l'éloignement le plus grand le long de la côte d'Angole, où l'on puisse se promettre avoir fond.... Quoique sans moyen certain de pouvoir m'assurer que les courants du large n'éprouvent pas un pareil changement, voici la raison qui me semble l'assurer. Je prends pour exemple une de mes expériences faite par une hauteur de fond. movenne, telle que trente-cinq brasses d'eau: j'éprouvois jusqu'à la hauteur de cinq à six brasses, le cours dirigé dans le nord-nord-ouest; en faisant couler davantage comme de deux à trois brasses, ma ligne tendoit au ouest-nord-ouest; énsuite trois ou quatre brasses de profondeur de plus me l'amenoient au ouest-sud-ouest, puis au sud-ouest, et au : sud; enfin, à vingt-cinq et vingt-six brasses, au sud-sud-est, et jusqu'au fond; au sud-est et à estsud-est : d'où j'ai tiré les conséquences suivantes, que je pouvois comparer l'Océan entre l'Afrique

et l'Amérique à un grand fleuve dont le cours est presque continuellement dirigé dans le nordouest; que, dans son cours, il transporte un sable. ou limon qu'il dépose sur ses bords, lesquels se trouvant rehaussés, augmentent le volume d'eau', ou, ce qui est la même chose, élèvent son niveau, et l'obligent de rétrograder selon la pente du rivage. Mais il y a un premier effort qui le dirigeoit d'abord : il ne retourne donc pas directement; mais, obeissant encore au premier mouvement, ou cédant avec peine à ce dernier obstacle, il doit nécessairement décrire une courbe plus ou moins alongée, jusqu'à ce qu'il rencontre ce courant du milieu avec lequel il peut se réunir en partie, ou qui lui sert de point d'appui pour suivre la direction contraire que lui impose le fond : comme il faut considérer la masse d'eau en mouvement continuel, le fond subira toujours les premiers changements comme étant plus près de la cause et plus pressé, et il ira en sens contraire du courant supérieur, pendant qu'à des hauteurs différentes il n'y sera pas encore parvenu. Voilà, monsieur, quelles sont mes idées. Au reste, j'ai tiré parti plusieurs fois de ces courants inférieurs; et moyennant une machine que j'ai coulée à différentes profondeurs, selon la hauteur du fond où je me trouvois, j'ai remonté · contre le courant supérieur. J'ai éprouvé que, dans ·un temps calme, avec une surface trois fois plus grande que la proue novée du vaisseau, on peut faire.

Ces observations de M. Deslandes me paroissent. décisives, et j'y souscris avec plaisir; je ne puis même assez le remercier de nous avoir démontré que mes idées sur ce sujet n'étoient justes que pour le général, mais que, dans quelques circonstances, elles souffroient des exceptions. Cependant il n'en est pas moins certain que l'Océan s'est ouvert la porte du détroit de Gibraltar, et que par conséquent l'on ne peut douter que la mer Méditerranée n'ait en même temps pris une grande augmentation par l'irruption de l'Océan. J'ai appuyé cette opinion, non seulement sur le courant des eaux de l'Océan dans la Méditerranée, mais encore sur la nature du terrain et la correspondance des mêmes couches de terre des deux côtés du détroit, ce qui a été remerqué par plusieurs navigateurs instruits. « L'irruption qui a formé la Méditerranée est visible et évidente, ainsi que celle de la mer Noire par le détroit des Dardanelles, où le courant est toujours très violent, et les angles saillants et rentrants des deux bords, très marqués, ainsi que la ressemblance des couches de matières qui sont les mêmes des deut côtés 1. »

Fragment d'une lettre écrite à M. de Baffon en 1772.

## PERSONAL PROPERTY.

America d'idée de M. Deslandes, qui salle in mer entre l'Afrique et l'Amérique comme un grand fleuve dont le cours est dirigé vers le nordiquest, s'accorde parfaitement avec ce que j'ai établi sur le mouvement des eaux venant du pôle austral en plus grande quantité que du pôle boréal. (Add. Buff.)

Parcourons maintenant toutes les côtes du nouveau continent, et commençons par le point du cap Hold-with-hope, situé au 73° degré latitude nord : c'est la terre la plus septentrionale que l'on connoisse dans le Nouveau-Groenland ; elle n'est éloignée du cap Nord de Laponie que d'environ 160 ou 180 lieues. De ce cap on peut suivre la côte du Groenland jusqu'au cercle polaire; là l'Océan forme un large détroit entre l'Islande et les terres du Groenland. On prétend que ce pays voisin de l'Islande n'est pas l'ancien Groenland que les Danois possédoient autrefois comme province dépendante de leur royaume ; il y avoit dans cet ancien Groenland des peuples policés et chrétiens, des évêques, des églises, des villes considérables par leur commerce; les Danois y alloient aussi souvent et aussi aisément que les Espagnols pourroient aller aux Canaries; il existe encore, à ce qu'on assure, des titres et des ordonnances pour les affaires de ce pays, et tout gele n'est pas bien ancien : cependant, sans qu'an puisse deviner comment ni pourquoi, ce pays estabsolument perdy, et l'on n'a trouvé dans le Nouveau-

## ART. M: MINE WE LAGS.

resident cun indice de tout comme des vemons de rapporter; les peuples y sont sauvages; il wy a aucun vestige diedifice, pas un mot de leur langue qui ressemble à la langue danoise, en fin rien qui puisse faire juger que c'est le même pays; il est même presque désert et bordé de glaces pendant la plus grande partie de l'année. Mais comme ces terres sont d'une très vaste étendue, et que les côtes ont été très peu fréquentées par les navigateurs modernes, ces navigateurs ont pu manquer le lieu où habitent les descendants de ces peuples policés; ou bien il se peut que les glaces étant devenues plus abondantes dans cette mer, elles empêchent aujourd'hui d'aborder en cet endroit : tout ce pays cependant, à en juger par les cartes, a été côtoyé et reconnu en entier; il forme une grande presqu'île, à l'extrémité de laquelle sont les deux détroits de Forbisher et l'île de Frisland, où il fait un froid extrême, quoiqu'ils ne soient qu'à la hauteur des Orcades, c'est-à-dire à 60 degrés.

Entre la côte occidentale du Groenland et celle de la terre de Labrador, l'Océan fait un golfe et ensuite une grande mer méditerranée, la plus froide de teutes les mers, et dont les côtes ne sont pas encore la len réconnues. En suivant ce golfe droit au nord; on trouve le large détroit de Davis, qui conduit à la terre Christiane, terminée par la baie de Baffin, qui fait un cul-de-sac dont il paroit qu'on ne peut soit que pour tomber dans un autir peut le sue, qui

## THEORIE DE LA TRANS.

Maier de des de la constant de la co qui pent, aussi bien que celui de Davis, conduites la mer Christiane, est plus étroit et plus sujet à être dace; celui d'Hudson, quoique beaucoup plus meridional, est aussi glacé pendant une partie de l'année; et on a remarqué dans ces détroits et dans ces mers méditerranées un mouvement de flux et reflux très fort, tout au contraire de ce qui arrive dans les mers méditerranées de l'Europe, soit dans la Méditerranée, soit dans la mer Baltique, où il n'y a point de flux et de reflux; ce qui ne peut venir que de la différence du mouvement de la mer, qui, se faisant toujours d'orient en occident, occasione de grandes marées dans les détroits qui sont opposés à cette direction de mouvement, c'est-à-dire dans les détroits dont les ouvertures sont tournées vers l'orient, au lieu que dans ceux de l'Europe, qui présentent leur ouverture à l'occident, il n'y a aucun mouvement : l'Océan, par son mouvement général, entre dans les premiers et fuit les derniers, et c'est par cette même raison qu'il y a de violentes marées dans les mers de la Chine, de Corée, et de Kamtschatka.

En descendant du détroit d'Hudson vers la terre. de Labrador, on voit une ouverture étroité, dans la quelle Davis, en 1586, remonta jusqu'à 30 lieues, et quelque petit commerce avec les habitants; mais parsonne, que je sache, n'a depuis tentelle dépouverture ce bras de mer, et on ne connoît de

la terre voisine que le pays des Eskimaux: le fort Pontchartrain est la seule habitation et la plus septentrionale de tout ce pays, qui n'est séparé de l'île de Terre-Neuve que par le petit détroit de Belle-Ile, qui n'est pas trop fréquenté; et comme la côte orientale de Terre-Neuve est dans la même direction que la côte de Labrador, on doit regarder l'île de Terre-Neuve comme une partie du continent, de même que l'île Royale paroît être une partie du continent de l'Acadie: le grand banc et les autres bancs sur lesquels on pêche la morue ne sont pas des hauts fonds, comme on pourroit le croire; ils sont à une profondeur considérable sous l'eau, et produisent dans cet endroit des courants très violents. Entre le cap Breton et Terre-Neuve est un détroit assez large par lequel on entre dans une petite mer méditerranée qu'on appelle le golfe de Saint-Laurent: cette petite mer a un bras qui s'étend assez considérablement dans les terres, et qui semble n'être que l'embouchure du fleuve Saint-Laurent: le mouvement du flux et reflux est extrêmement sensible dans ce bras de mer; et à Québec même, qui est plus avancé dans les terres, les eaux s'élèvent de plusieurs pieds. Au sortir du golfe de Ganada, et en suivant la côte de l'Acadie, on trouve un metit golfe qu'on appelle la haie de Boston, qui fait in petit enfoncement carré dans les terres. Mais avent Me de suivre come côte plus loin, il est ben de server que depuis l'éloide Terre-Neumainsqu'age

Antigoa, et même jusqu'à celle de la Guiane, l'Acean fait un très grand gellequi a plus de 500 lieutes d'enfoncement jusqu'à la Floride. Ce golfe du nouveau continent est semblable à celui de l'ancien continent dont nous avons parlé; et tout de même que dans le continent oriental, l'Océan, après avoir fait un golfe entre les terres de Kamtschatka et de la Nouvelle-Bretagne, forme ensuite une vaste mer méditerranée qui comprend la mer de Kamischatka, celle de Corée, celle de la Chine, etc.: dans le nouveau continent l'Océan, après avoir fait un grand golfe entre les terres de Terre-Neuve et celles de la Guiane, forme une très grande mer méditerranée qui s'étend depuis les Antilles jusqu'au Mexique: ce qui confirme ce que nous avons dit au sujet des effets du mouvement de l'Océan d'orient en occident; car il semble que l'Océan ait gagné tout autant de terrain sur les côtes orientales de l'Amérique, qu'il en a gagné sur les côtes orientales de l'Asie, et ces deux grands golfes ou enfoncements que l'Océan a formés dans ces deux continents sont sous le même degré de latitude, et à-peu-près de la même étendue; ce qui fait des rapports ou des conrenances singulières, et qui paroissent vehir de la mame cause.

position des îles Artilles à commence par celle de la Triniss, qui est le plus méridionale, on ne pourraguere donter que les iles

sible à la côte de la Louisiane et dans plusieurs autres endroits.

L'ancien et le nouveau continent paroissent donc tous les deux avoir été rongés par l'Océan à la même hauteur et à la même profondeur dans les terres; tous deux ont ensuite une vaste mer méditerranée et une grande quantité d'îles qui sont encore situées à-peu-près à la même hauteur : la seule différence est que l'ancien continent étant beaucoup plus large que le nouveau, il y a dans la partie occidentale de cet ancien continent une mer méditerranée occidentale qui ne peut pas se trouver dans le nouveau continent; mais il paroît que tout ce qui est arrivé aux terres orientales de l'ancien monde est aussi arrivé de même aux terres orientales du Nouveau-Monde, et que c'est à-peu-près dans leur milieu et à la même hauteur que s'est faite la plus grande destruction des terres, parcequ'en effet c'est dans ce milieu et près de l'équateur qu'est le plus grand mouvement de l'Océan.

Les côtes de la Guiane, comprises entre l'embouchure du fleuve Orenoque et celle de la rivière des Amazones, n'offrent rien de remarquable; mais cette vivière, la plus large de l'univers, forme une étendue d'eau considérable auprès de Coropa, avant que d'arriver à la mer par deux bouches différentes qui forment l'île de Caviana. De l'embouchure de la rivière des Amazones jusqu'au cap Saint-Roch, la côte va presque droit de l'ouest à

rest to a Saint-Roch au cap Sain Augustin; va du nord au sud; et du cap Saint-Augustin toie de Tous-les ints, elle retourne vers los sorte que cette partie du Brésil fait une Considérable dans la mer, qui regarde dichient une pareille avance de terre que fait ique en sens opposé. La baie de Tous-les-Saints petit bras de l'Océan qui a environ 50 lieues de profondeur dans les terres, et qui est fort frédes navigateurs. De cette baie jusqu'au cap a Saint-Thomas, la côte va droit du nord a mid, et ensuite dans une direction sud - ouest itrou à l'embouchure du fleuve de la Plata, où la mer fait un pent bras qui remonte à près de for lieues dans les terres. De là à l'extrémité de Tractique, l'Océan paroit faire un grand gelfe fermiffe par les terres voisines de la Terre-de-Feu, comme l'île Falkland, les terres du cap de l'Assompton, l'île Beauchène, et les terres qui forment le Aron de La Roche, découvert en 1671: on trouve. Tird de ce golfe le détroit de Magellan, qui est fe min long de tous les détroits, et où le flux et refix est extremement sensible; au-delà est celui de Le maire; qui est plus court et plus commode, et de l'anerique meridionale:

remarquer au sujet de ces pointes for de pointes for de pointes continents, qu'elles sont toutes posées de la midir et de la midir et

la plupart sont coupées par des détroits qui vont de l'orient à l'occident : la première est celle de l'Amérique méridionale, qui regarde le midi ou le pôle austral, et qui est coupée par le détroit de Magellan : la seconde est celle du Groenland, qui regarde aussi directement le midi, et qui est coupée de même de l'est à l'ouest par les détroits de Forbisher; la troisième est celle de l'Afrique, qui regarde aussi le midi, et qui a au-delà du cap de Bonne-Espérance des bancs et des hauts fonds qui paroissent en avoir été séparés; la quatrième est la pointe de la presqu'île de l'Inde, qui est coupée par un détroit qui forme l'île de Ceylan, et qui regarde le midi, comme toutes les autres. Jusqu'ici nous ne voyons pas qu'on puisse donner la raison de cette: singularité, et dire pourquoi les pointes de toutes les grandes presqu'îles sont toutes tournées vers le midi, et presque toutes coupées à leurs extrémités par des détroits.

En remontant de la Terre-de-Feu tout le long des côtes occidentales de l'Amérique méridionale, l'Océan rentre assez considérablement dans les terres, et cette côte semble suivre exactement la direction des hautes montagnes qui traversent du midi au nord toute l'Amérique méridionale depuis l'équateur jusqu'à la Terre-de-Feu. Près de l'équateur, l'Océan fait un golfe assez considérable, qui commence au cap Saint-François, et s'étend jusqu'à Panama, où est le fameux isthme qui, comme ce-

lui de Suez, empêche la communication des deux. mers, et sans lesquels il y auroit une séparation entière de l'ancien et du nouveau continent en deux. parties; de là il n'y a rien de remarquable jusqu'à la Californie, qui est une presqu'île fort longue, entre les terres de laquelle et celles du Nouveau-Mexique, l'Océan fait un bras qu'on appelle la mer Vermeille, qui a plus de 200 lieues d'étendue en longueur. Enfin on a suivi les côtes occidentales de la Californie jusqu'au 43° degré; et à cette latitude, Drake, qui le premier a fait la découverte de la terre qui est au nord de la Californie, et qui l'a appelée Nouvelle-Albion, fut obligé, à cause de la rigueur du froid, de changer sa route, et de s'arrêter dans une petite baie qui porte son nom, de sorte qu'au-delà du 43° ou du 44° degré, les mers de ces climats n'ont pas été reconnues, non plus que les terres de l'Amérique septentrionale, dont les derniers peuples qui sont connus, sont les Moozemlekis sous le 48° degré, et les Assiniboïls sous le 51°, et les premiers sont beaucoup plus reculés vers l'onest que les seconds. Tout ce qui est au-delà, soit terre, soit mer, dans une étendue de plus de mille licues en longueur et d'autant en largeur, est inconnu, à moins que les Moscovites dans leurs dernières navigations n'aient, comme ils l'ont annoncé, reconnu une partie de ces climats en partant de Kamtschatka, qui est la terre la plus voisine du côté de l'orient.

## THANK MINNE MANNE.

L'Océan environne donc toute la terre sans interruption de continuité, et on peut faire le tour du globe en passant à la pointe de l'Amérique méridionale; mais on ne sait pas encore si l'Océan environne de même la partie septentrionale du globe, et tous les navigateurs qui ont tenté d'aller d'Europe à la Chine par le nord-est ou par le nordouest, ont également échoué dans leurs entreprises.

Les lacs diffèrent des mers méditerranées en ce qu'ils ne tirent aucune eau de l'Océan, et qu'aucontraire s'ils ont communication avec les mers, ils leur fournissent des eaux : ainsi la mer Noire, que quelques géographes ont regardée comme une suite de la mer Méditerranée, et par conséquent comme un appendice de l'Océan, n'est qu'un lac, parcequ'au lieu de tirer des eaux de la Méditerranée elle lui en fournit, et coule avec rapidité par le Bosphore dans le lac appelé mer de Marmara, et de la par le détroit des Dardanelles dans la mer de la Grèce. La mer Noire a environ deux cent cinquante lieues de longueur sur cent de largeur, et elle recoit un grand nombre de fleuves dont les plus considérables sont le Danube, le Niéper, le Don, le Bog, le Donjec, etc. Le Don, qui se réunit avec le Donjec, forme, avant que d'arriver à la mer Noire, un lac ou un marais fort considérable, qu'on appelle le Palus Méotide, dont l'étendue est de plus de cent lieues en longueur, sur vingt ou vingt-cinq de

banque. La per de Marmara, qui est au dessous de la mer Noire, est un lac plus petit que le Palus Méotide, et il n'a qu'environ cinquante lieues de longueur sur huit ou neuf de largeur. Quelques auciens, et entre antres Diodore de Sicile; ont écrit que le Pant-Euxin, ou la mer Noire, n'étoit autrefois que comme une grande rivière ou un grand les qui n'aveit aucune communication avec la mer de Grèce; mais que ce grand lac s'étant augmenté cancidérablement avec le temps par les eaux des fleuren qui y arrivent, il s'étoit enfin ouvert un. passage, d'abord du té des îles Cyanées, et ensuite despôté de l'Hellespont. Cette opinion me parett asset vraisemblable, et même il est facile d'expliquer le fait; car en supposant que le fond de la mer Noire fut autrefois plus bas qu'il ne l'est sujosrd'hui, on voit bien que les fleuves qui v arvisent; auront élevé le fond de cette mer par le himon et les sables qu'ils entraînent, et que par conséquent il a pu arriver que la surface de cette mer squit élevée assez pour que l'eau ait pu se faire une ismes et comme les fleuves continuent toujours à amener du sable et des terres, et qu'en même temps la la les fleuves, à propention que les montagnes dont ils tirent leurs scurces sabaissent, il peut arriver, par une longue suite de siècles, que le Bosphore se retiplisse : mais campane ces effets dépendent de plusieurs causes, il ment guote pensible de donner sur cola quelque

BUFFON. II.

chose de plus que de simples conjectures. C'est sur ce témoignage des anciens que M. de Tournefort dit, dans son. Voyage du Levant, que la mer Noine. recevant les eaux d'une grande partie de l'Europe et de l'Asie, après avoir augmenté considération ment, s'ouvrit un chemin par le Bosphore, et ensuite forma la Méditerranée, ou l'augmenta si considérablement, que d'un lac qu'elle étoit autrefois, elle devint une grande mor, qui s'ouvrit ensuite plie même un chemin par le détroit de Gibralter; et que c'est probablement dans ce temps que l'île Atlantide dont parle Platon a été submergée. Cette opinion ne peut se soutenir, des qu'on est assuré que c'est l'Océan qui coule dans la Médicerranée, et non pas la Méditerranée dans l'Océan. D'ailleurs M. de Tournefort n'a pas combiné deux faits essentiels, et qu'il rapporte cependant tons deux : le premier, c'est que la mer Noire reçoit neuf ou dix fleuves, dont il n'y en a pas un qui ne lui fournisse plus d'eau que le Bosphore n'en laisse sortir; le second., c'est que la mer Méditerranée ne recoit pas plus d'eau par les fleuves que la mer Noire; copendant elle est sept ou huit fois plus grande, ot ce que le Bosphore lui fournit ne fait pas la dixième partie. de ce qui tombe dans la mer Noire: comment ventil que cette dixième partie de ce qui tombe dans une petitemer, ait formé non seulement une grande mer, maissencore ait si fort augmenté la quantité des eaux, qu'elles aient renversé les terres à l'endegit du détroit, pour aller ensuite submerger une îte plus grande que l'Europe? Il est aisé de voir que cot endroit de M. de Tournefort n'est pas assez réfiéchi. La mer Méditerrance tire au contraire au nullins dix fois plus d'enu de l'Océan qu'elle n'en tire de la mer Noire, parceque le Bosphore n'aque huit cents pas de largeur dans l'endroit le plus étroit, an lieu que le détroit de Gibraltar en a plus de cinquille dans l'endroit le plus serré, et qu'en supposant les vitesses égales dans l'un et dans l'autre détroit, estai de Gibraltar a bien, plus de profondeur.

- M. de Tournefort, qui plaisante sur Polybe au smet de l'opinion que le Bosphore se remplira, et que la traite de fausse prédiction, n'a pas fait assoc d'attention sux circonstances, pour prononcer comme il le fait sur l'impossibilité de cet évenemigna Cette mer, qui reçoit buit ou dix grands Aspues, dont la phipant entraineut beaucoup de reme, de sable, et de limon, ne se remplit-elle par petua pen? les sents et le courant naturel des cauxuers le Bosphore ne deivent-ils pas y transportes une partie de cas terres amenées par ces ficaves? Ilof Agno; at seasonire, and probable que par la sacrassina des temps le Bosphora se trouvera nempli, larsque les fleuves qui aquivant dans la mer Noire auront beaucoup diminue: or, tous les lieuves diminuent de jour en jour, parcoque to les jours les montagnes s'abaissent; les vapeurs qui s'arraient autour des montagnes étant les premières sources des rivières, leur grosseur et leur quantité d'eau dépend de la quantité de ces vapeurs, qui ne peut manquer de diminuer à mesure que les montagnes diminuent de hauteur.

Cette mer recoit, à la verité, plus d'eau par-les fleuves que la Méditerranée, et voici ce qu'en dit le même auteur : « Tout le monde sait que les plus grandes eaux de l'Europe tombent dans la mer Noire par le moyen du Danube, dans lequel se dégorgent les rivières de Suabe, de Franconie, de Bavière, d'Autriche, de Hongrie, de Moravie, de Carinthie, de Croatie, de Bothnie, de Servie, de Transylvanie, de Valachie; celles de la Russie Noire et de la Podolie se rendent dans la même mer par le moyen du Niester; celles des parties meridionales et orientales de la Pologne, de la Moscovie septentrionale, et du pays des Cosaques, q entrent par le Nieper ou Borysthène; le Tanais et le Copa arrivent aussi dans la mer Noire par le Bosphore Cimmerien; les rivières de la Mingréfie, dont le Phase est la principale, se vident aussi dans la mer Noire, de même que le Gasalmac, le Sangaris et les autres fleuves de l'Asie mineure qui on leur cours vers le nord; néanmoins le Bosphore de Thrace n'est comparable à aucune de ces grandes Pivičios . »

Tont printe que l'évaporation suffit pour Voyès le l'ogage du Lebant de Tournéfort, vol. II, page 123.

enlever une quantité denn très considérable, et c'est à cause de cette prande évaporation qui se suit sur la Méditerrance, que l'eau de l'Ocean coule continuellement pour y arriver par le détroit de Coraltar. Il est assez difficile de juger de la quantité d'eau que reçoit une mer; il faudreit connoîtee la largeme, la profondour, et la viterse de tous les fleuves qui y arrivent, savoir de combien ils augmentent et diminuent dans les différentes saisons de l'année: et quand même tons ces faits seroient acquis, le plus important et le plus difficile reste encere, c'est de savoir combien cette mer perd au l'évaporation; car en la supposant même proportionnée aux surfaces, on voit bien que dans un climat chaud elle doit être plus considérable que dans un pays froid. D'ailleurs l'eau mêlée de sel et de bitume s'évapore plus l'entement que l'eau douce; une mer agitée, plus promptement qu'une mer tranquille; la différence de profondeur y fait aussi quelque chose: en sorte qu'il entre tant d'éléments dans cette théorie de l'évaporation, qu'il n'est guère possible de faire sur cela des estimations qui soient exactes.

L'eau de la mer Noire paroît être moins claire, et elle est beaucoup moins salée que celle de l'Océan. On ne trouve aucune île dans toute l'étendue de cette mer: les tampêtes y sont très violentes et plus dangemeuses que sur l'Océan, paraque toutes les eaux étant contenues dans un bassin qui n'a,

pour ainsi dire, aucusé issue, elles out une espose de marvement de tourbillou, lorsqu'elles sont agirées, qui bat les vaisseaux de tous les côtés avec une viplence insupportable.

skpres la mur Noire, le plus grand lie de l'univere est la mer. Caspienne, qui s'étend du widi au nerd sur une longueur d'environ trois cents lienes, emphi n'a guère que cinquante litues de largeur en prendut was mesuse movembe. Go lac recolt l'in des plus grandsaffeuves du monde, qui est le Wolga; et quelques autres rivières considérables, och me colles de Kur, de Fuie, de Gempo; mais te qu'il y a de singulier, c'est qu'elle n'en recoit aucune dans toute cette longueur de trois cents lieues du côté de l'orient. Le pays qui l'avoisint de 👐 ceté, est un désert de sable que personne n'aveit reconnu jusqu'à ces derniers temps ; le cear Pierre ler y ayant envoyé des ingénieurs pour lever la carté de la litter Caspiennie, il s'est trouvé que cette mer avoit une figure tout à fait différente de celle qu'en lui donnoit dans les cartes géographiques; on la représentait ronde, elle est fort longue et aisses étroite: on ne connoissoit donc point du tout lée cous orientales de cette mer, non plus que le pays. voisin; on ignoroit jusqu'à l'existence du luc Aral, quien est doigne vers l'orient d'environ cent lieues; du si un commusseit quelques mass des cetes de 26 lac siral, ou croyoft que c'ellit-une partie de la met-

Voyenles Voyages de Chardin, page 142.

Chapitane: ou serie qu'avent les dépunéeus du ctor, il y ausit dances climat un terrain de plus de troit cemes house de longueter sus vent et come mutquante de largeur, qui n'était pas encore comme Le lac Aral ces à peu-près de figure oblogges, es pout avoir quatre-vingt-dix ou cent lieues dans ea plus grande longueur, sur cinquante ou soitante de largeur; il recoit déux fleuves très considérables, qui sont le Sinderoine et l'Onus, et les enex de ce lac p'ent aveune issue, non plus que celles de la mer Caspienne : et de mêmo que la mer Caspienne me receit augun fleuve du côté de l'orient; le lec. Aral n'en-reçoit aucun du côté de l'occident; ée qui doit faire prémmer qu'autrefois ces doux lass nien formaient qu'un seul, et que les fleuves ayant \* diminuó peu à peu et ayant amené une très grande quantité de sable et de limon , tout le pays qui les sépare aura été formé de que sables. Il y a quelques potites iles dans le men Caspienne, et ses caux sons beaucoup moins salées que celles de l'Océan. Les tempêtes y sont aussi fort dangerenses, et les grands bâtiments n'y sons pas d'usage pour la mevigation, parcequ'elle est peu prefende et semié de bancs et d'écueils au-dessous de la surface de l'east. Voici ce qu'en dit Pietro della Valle: «Les plus grands unisseaux que l'on voit sur la mer Gaspienne, le lang des côtes de la province de Mazande en Perse, en est bâtie la ville de Ferhalen, quoiqu'ils les appellent navires, me paroissent plus

petitique mentartaines ils sens fort beats de borth, defencent men dame l'enn, et ont le fond plut sile dansique aussi cette forme à leurs voissenux, non soulement à cause que la mer Caspienne n'est pas profende à la rade et sur les côtes, mais encore parcequ'elle est remplie de bancs de sable, et que les caux sent basses en plusieurs cadrois; telle: mant que si les vaisseaux n'étoient fabriques de cette façon, on ne pourroit pas s'es servir sur cette mer. Gertainement je m'étonnois, et agec quelque fundament, ce me semble, pourquoi ils ne pêchoient à Ferhabad que des saumons qui se trous vent à l'embouchuse du fleuve, et de certains esturgeons très mal conditionnés, de même que de plusieurs autres sortes de poissons qui se rendent à l'eau douce, et qui ne valent rien; et comme j'en attribuois la cause à l'insuffisance qu'ils ont en l'art de naviguer et de pêcher, ou à la cruinte qu'ils avoient de se perdre s'ils pêchoient en haute mor, parceque je sais d'ailleurs que les Persans ne sont pas d'habiles gens sur cet élément, et qu'ils n'entendent presque pas la mavigation, le kan d'Esterabad, qui fait sa résidence sur le port de mer, et à qui par conséquent les raisons n'en sont pas incommues par l'expérience qu'il en a, m'en débita was, savoir, que les eaux sont si basses à vingt et trente milles dans la mer, qu'il est impossible d'y. jour des filets qui aillent au fond, et d'y faire aucune pêche qui soit de la conséquence de celles des nos tartalus; de astroque c'est par este mison qu'ils donnest à louve vaissant la fosque que je vous ai marquée ci-dessus, et qu'ils ne les montent d'aucune pièce de canon, parcequ'il se trouve fort peu de corsoires et de pirates, qui courent cotte mer. \*\*

Struys, le P. Ayril, et d'autres voyageurs ent prétendu qu'il y avoit dans le voisinage de Kilan deux gouffres, où les eaux de la mer Caspienne étoient englouties, pour se rendre ensuite per des cantants souterrains dans le golfe Persique. De Per et d'aûtres géographes ont même marquésces genfires sur leurs cartes: cependant ces gouffres n'existent pas, les gens envoyés par le czar s'en sont assurés. Le fait des feuilles de saule qu'on voit en quantité sur le golfe Persique, et qu'on prétendoit venir de la mer Caspienne, parcequ'il a'y a pas de saules sur le golfe Persique, étant avancé par les mêmés auteurs, est apparemment aussi peu vrai que celui des prétendus geuffres; et Gemelli Carreri, aussi bien que les Moscovites, assure que ces gouffres sont absolument imaginaires. En effet, si l'on compare l'étendue de la mer Caspienne avec celle de la mer Noire, on trouvera que la première est de près d'un tiers plus petite que la seconde; que la mer Noire reçoit beaucoup plus d'eau que la mer Caspienne; que par consequent l'évaporation suffit dans l'une et dans l'autre pour enlever toute l'eau qui arrive dans ces deux lacs,

## PARTY PERSON

es qu'il situs plus n'inconsire d'integrater del gauffres dans da mor Chapienne pluste que dans la mor Noise

thy a des lacs qui sont comme des marce qui pe requivent aucune rivière, et desquele il n'en sort aucune; il y en a d'autres qui reçoivent des fleuves endesquels it sort d'autres fleuves, et enfin d'autres qui seulement reçoivent des fleuves. La mer Gaspienne et le lac Aral sont de cette dranière co-péce; ils reçoivent les eaux de plusienes fleuves, et les contiennent: la mer Morte reçoit de même le Jourdain, et il n'en sort aucun fleuve. Dans l'Aste misteure il y a un petit lac de la même espèce qui

A tout ce que j'ai de pour prouver que la mer Caspienne n'est qu'en lac qui n'a polat de communication avec l'Océan, et qui n'en a jamais fait partie, je puis ajouter une réponse que j'ai reque de l'açadémie de Pétersbourg, à quelques questions que j'avois faites au sujet de cette mer.

\* Augusto •748, octobr. 5, etc. Cancellaria socademia sejentiarum « mandavit ut Astrachanensis gubernii cancellaria responderet ad « sequentia: 1° Sunt-no vortices in mare Caspico necne? 2° Quæ gerarera piscium illud inhabitant? quomodo appellantur? et an marmi « tantam aut et flaviatiles ihidem repesientur? 3° Quella genera con « charum, quæ apecias ostrearum et cancrorum occurrunt? 4° Quæ « genera marmarum avium in ipso mari aut circa illud versantur? Ad « quæ Astrachanensis cancellaria die 13 Mart. 1749, sequentibus res-

"Ad 1; in mari Caspico vortices occurrunt nusquam: hinc est, "quod nec in mappis marinis exstant, nec ab ullo officialium rei na"valia visi esse perhihentus".

"Add a, pieces Caspium name ininhitant; and process, sturioli "Gmelin, siluri, cyprini clavati, hramæ, perces, danni ventre acuto, "(ignoti alibi pisces), tincæ, salmones, qui, ut è mari fluvios intrare, "ita et in mare è fluviis remieure solent.

reçoit he caux d'une fritte dont la sauce est qui près de Cogair, et qui un, comme les présédents; d'autre voie que l'évaporation pour rendre les caux qu'il reçoit. Il y en a un beaucoup plus grand en Perse, sur lequel est située la ville de Marago; il est de figure ovale, et il a environ dix ou doine lieues de longueur sur six ou sept de largeur : il seçoit la rivière de Tauris, qui n'est pas considérable. Il y a aussi un pareil petit la cen Grèce, à douze on qui me lieues de Teganté. Con test là les seuls lacs de ceus espèce qu'on configuration Asie; en Europe il n'y en a passun qui soit un peu considérable. En Afrique il y en a plasiune, mais qui sont tous asses

"Ad 5, conche in littoribus maris obvie quidem sunt, sed parve, "bandide, aut ex má parte robre. Caneri ad littora observantur "magnitudide fluviatilibus similes; ostrese autem et capita Medisse "visa sunt nusquam.

Ad 4, aves marinæ quæ circa mare Caspium versantur; sunt anseres vulgares et rubri, pelicani, cycni, anales rubræ et nigricaates aqualæ, corvi aquatici, grues, plateæ, ardeæ albæ cinereæ et nigricaates cantes, cicomæ albæ gruibus similes, karawaiki (ignotum avis nomen), larorum variæ species, sturni nigri et lateribus albis instar pioarum, phasisti, anseres parvi nigricantes, tudaki (ignotum avis nomen) albo colore præditi.

Ces faits, qui sont precis et authentiques, confirment pleinement ce que j'hi avancé; savoir, que la mer Caspienne n'a aucune communication souterraine avec l'Océan; et ils prouvent de plus qu'elle n'en a jemais fait partie, puisqu'on n'y trouve point d'huîtres ni d'autres coquillages de la mer, mais seulement les espèces de coux qui sont dans les rivières. On ne toit donc régarder cette mer que commo un grand dans formatiques le milieus des terres par les eaux des floures, puisqu'on n'y transparent le milieus des terres par les eaux des floures, qui habitent les neuves, et point du tout ceux qui peuplent l'Océan et la Méditerranée. (Add. Duff.)

me le lac qui succit le Parve Chip, celui dans lequel tembe, le fleuve Zes, celui enirrecoit la rivière de Touguedout, et celui auquel aboutit le denye Tablet. Ces quatre lacs sont asses près les uns des autres, et ils sont situés vers les frontières de Barbarie, près des déserts de Zara. Il y en a un sotre situé dans la contrée de Kovar, qui regoit la rivière du pays de Berdea. Dans l'Amérique sepmatrionale, où il y a plue de laes qu'en aucun pays du monde, on n'en campbit pas un de cette espèce, à moins qu'on ne le le regarder comme tels deux petits amas d'eaux formés par des ruisseaux, l'un auprès de Guatimapo, et l'autre à quelques lieues de Réal-Nuevo, tous deux dans le Mexique: mais dans l'Amérique méridionale, qu Pérou, il y a deux lacs consécutifs, dont l'un, qui est le lac Titicaca, est fort grand, qui reçoivent une rivière dont la source n'est pas éloignée de Cusco, et desquels il ne sort aucune autre rivière: il y en a un plus petit dans le Tucuman', qui reçoit la rivière Salta, et un autre un peu plus grand dans le même pays, qui reçoit la rivière de Sant-Iago, et encore trois ou quatre autres entre le Tucuman et le Chili. 🔞

Les lacs dont il ne sort aucun fleuve et qui n'en inecoivent aucun, sont en plus grand nombre que cont dont je viens de parler : ces la me sont que des espèces de mares où se rastement les entre pluviales, ou bien ce sont des eaux souterraines

qui soment en forme della manuelle. has, od plus rie peuvont ensuite trouver d'écoules ment. Les fleuves qui débordent, peuvent anni laisser dans les terres des caux stagnaultes requi se conservent ensuite plindant long-temps, et qui ne se renewellent que dans le temps des inondations. La mer, par de deluptes agitations, a put inconder quelquefois the certainenserres, et y former des lact salés, cuantre achai de Harlem et plusieurs autres de la Mollande, auxquels il ne parott pas qu'on pulse attribuer une autre origine; the bien lu, mer en abandonnant par son mouvement matterel certaines terres, y aura missé des eaux dans les Heur les plus vient qui y ont forme des lacs que l'era des pluies cattetient. Il y ann Europe plusieurs petits lacs de cette espèce, comme et irlande, en Juffand, en futie, dans le paye des Gris. sous, en Pelogne, en Moscovie pen Finlande, en Orece: mais tous ves lacs sont tres pen considérables. En Asie il y en a un pres de Weuphrates duns le désert d'Irac, qui a plus de quince lieues de longueur; un attere aussi en Perse, qui est àpeu pres de la même tiendue que le premier, et sur lequel sont situées les villes de Kélat, de Tétuan, de Vastatt, et de Warr; un autre petis dans le Korasan auprès de Ferrior; autre patit dans la Tartarie indipendante, qu'on appelle le fac Lehi; deux autres uns la Limarie monestite; un autre à la Cochanchtae resignation dur à la Chaige, qui des

made at the most prestont along as do final in; de lac capendant communique à la mor voisine par un canal de quelques lieures. En Afrique il y a en maint les de estle espace dans le novaume de Maroe; un autre près, d'Alexandria, qui parett moir été krissé par la mer; un autre names-considireble, formé par les carls plumishes dens la décert d'Azemeil, environ sque le 30° tlegré de letiunde, ce lue a huit ou dix lieuen de longueur; un autre encore plus grand, sur lequel est aituée la pille de Capga, sous le 27° degré papeaure, mais beaucoup plus petit, près de la ville de Kapum, sous le 30° degré; un près de l'embayichure de la rivière de Gambia; plusieurs autoridans le Odaga à 2 ou 3 degrés de latitude sud : deux au fret dins le pays des Cafres, l'un appelé le lacillagione qui est médicere, et l'autre dans la province d'Arbata; qui est peut tra le plus grand lac de rette espège, ayant vings-cipp lieues environ de longueur apr sept ou buit de langeur. Il y a aussi un de ces less à Madagassar pròs de la côte orientale, environ source age degre de latitude and. ...

En Amérique, dans le milieu de la périnaple de la Floride, il y a un de ces lace, du milieu duippel cet une de appelée. Sermpe. Le lace de la ville de Mexico set armsi directta espèce; et ce lac, qui est à peu-prèt rend, a en viron dir liques de dinneure. Il y en a-un aume encere plus grand dans la Non-ville-Repagne, nevenue eine liques, de dinneure en

environ de la côte de la luite de Compôche, et que autre plus petit dans la même contrée près des cêtes de la mer du Sud. Quelques voyageurs out prétendu qu'il y avoit dans l'intérieur des terres de la Guiane un très grand lac de cette espece. l'ent appelé le lac d'Or, ou le lac Parime; ils out raconté des merveilles de la richese des pays voisins, et de l'abondance des paillettes d'or qu'on trouvoit dans l'eau de ce lac: ils donnent à ce lac une atendue de plus de quatre cents lieues de los gueur, et de plus de cent vingt-cinq de largeur; il n'en sort, discribils, aucun fleuve, et il n'y en entre ausun. Quaique pludiurs geographes aient manque ce grand les sur leurs cartes, il n'est has certain qu'il existe, et il l'est encore hien moins qu'il existe sel qu'ils nous le représentent.

manément grands, sont ceux qui, après evoir requi un autre flouve, ou plusieurs petites rimères, donnant maissance à d'autres grands fleuves. Comme le nombre de ces lacs est fort grand, jone perlevai que des plus considérables, ou de ceux qui auropt quelque singularité. En commençant par l'Europe, nous arens en Suisse le lac de Genève, celui de Constance, etc.: en Hangrie celui de Balaton: an Liugnie un lac qui est estez grand, et qui sépare les terres de cette province de celles, de la Moscovie: en Finlande le lac Lurusert, qui set font long est qui se divise en plusieurs bras; le

lac Gula, qui est de figure rande: en Mossovie le lac Ladoga, qui a plus de vingt-cinq lieues de longueur sur plus de douze de largeur ; le lac Onega, qui est aussi long, mais moins large; le lac Ilmen; de Bélosero, d'où sort l'une des sources du Wolge; l'Iwan-Oséro, duquel sort l'une des sources du Don; dettx autres lacs dont le Vitzogda tire son erigine: en Laponie le lac dont sort le fleuve de Kimi; un autre beaucoup plus grand, qui n'est pas doigné de la côte de Wardhus; plusieurs autres, desquels sortent les fleuves de Lula, de Pitha, d'Uma, qui tous ne sont pas fort considérables: en Norwège deux autres peu près de même grande r que ceux de Laponie: en Suede le lac Véner, qui est grand, aussi bien que le lac Méler, ar lequel est situé Stockholm; deux autres lacs moins considérables, dont l'un est près d'Elvédal, et l'autre de Lincopin.

Dans la Sibérie et dans la Tartavie moscovite et indépendante, il y a un grand nombre de ces lacs, dont les principaux sont le grand lac Baraba, qui a plus de cent lieues de longueur, et dont les caux tombent dans l'Irtis; le grand lac Ecoraguel, à la source du même fleuve Irtis, plusieure autres mains grande, à la source de l'Oby; un autre grand lac, à la source de l'Angara; le lac barcal, qui a plus de sbinante dix lieues de longueur, et qui est formé par le même lleuve Angara; le lac Péhu, d'ani sont

le seuve Urach, etc.: à la Chine et dans la Tartarie chinoise, le lac Dalai, d'où sort la grosse rivière d'Argus, qui tombe dans le sleuve Amour; le lac des Trois-Montagnes, d'où sort la rivière Hélum, qui tombe dans le même sleuve Amour; les lace de Cinhal, de Cokmor, et de Sorama, desquels sortent les sources du sleuve Hoanho; deux autres grands lacs voisins du sleuve Hoanho; deux autres grands lacs voisins du sleuve de Nankin, etc.: dans le Tunquin le lac de Gundag, qui est considérable: dans l'Inde le lac Chiamat, d'où sort le sleuve Laquia, et qui est voisin des sources du sleuve Ava, du Longenu, etc.; ce lac a plus de quarante lieues de largeur sur cinquante de longueur: un autre lac à l'origine du Gange; un autre près de Cachemire, à l'une des sources du sleuve Indus, etc.

En Afrique on a le lac Cayar et deux ou trois autres qui sont voisins de l'embouchure du Sénégal; le lac de Guarde et celui de Sigisme, qui tous deux ne font qu'un même lac de forme presque triangulaire, qui a plus de cent lieues de longueur sur soinante-quime de largeur, et qui contient une île considérable : c'est dans ce lac que le Niger perd son nom; et au sortir de ce lac qu'il traverse, on l'appelle Sénégal! Dans le cours du même fleure, en remontant vers la source, on trouve un autre l'en quitte encore son nom, car la rivière qui y arrive s'appelle Gambaru ou Gombarow. En Ethiopie, aux sources du Nil, est le grand lac Gambia,

BUFFON, 11.

qui a plus du cinquante lieues de l'ingueur. Il y a aussi plusieurs lacs sur la côte de Guinée, qui paroissent avoir été formés par la mer; et il n'y a que peur d'autres lacs d'une grandeur un peu considérable dans le reste de l'Afrique.

L'Amérique septentrionale est le pays des lacs: les plus grands sont le lac Supérieur, qui a plus de cent vingt-cinq lieues de longueur sur cinquante de largeur; le lac Huron, qui a près de cent lieues de longueur sur environ quarante de largeur; le lac des Illinois, qui, en y comprenant la baie des Puants, est tout aussi étendu que le lac Huron; le lac Érié et le lac Ontario, qui opt tous deux plus de quatre-vingts lieues de lossgueur sur vingt ou vingt-cinq de largeur; le lèc Mistasia, au nord de Quebec, qui a environ emquante lieues de longueur; le lac Champlain, au midi de Québec, qui est à-peu-près de la même étendue que le lac Mistasin; le lac Alemipigon et le lac des Cristinaux; tous deux au nord du lac Supérieur, et qui sons aussi fort considérables; le lac des Assinibolis, qui contient plusieurs îles, et dont l'étendue en longueur est de plus de soixante quinze lieues. Il ven a aussi deux de médiocre grandeur trans le Mexique, indépendamment de celui de Mexico: un autre beaucoup plus grand, appelé le lac Nicaraqua, dans le protince du même nom; ce lac a plus de soixante ou soixante-dix lieues d'étendue en longueur.

Enfin dans l'Amérique méridispate il y en a ma

petit à la source du Maragnon; un autre plus grand à la source de la rivière du Paraguay; le lac Titicaca, dont les eaux tombent dans le fleuve de la Plata; deux autres plus petits dont les eaux coulent aussi vers ce même fleuve, et quelques autres qui ne sont pas considérables dans l'intérieur des terres du Chili.

Tous les lacs dont les fleuves tirent leur origine, tous ceux qui se trouvent dans le cours des fleuves ou qui en sont voisins et qui y versent leurs eaux, we sont point salés: presque tous ceux, au contraire, qui recoivent des fleuves, sans qu'il en sorte d'autres fleuves, sont salés; ce qui semble favoriser l'opinion que nous avons exposée au sujet de la salure de la mer, qui pourroit bien avoir pour cause les sels que les fleuves détachent des terres, et qu'ils transporter continuellement à la mer: car l'évaporation ne peut pas enlever les sels fixes, et par conséquent ceux que les fleuves portent dans la mer y restont, et quoique l'eau des fleuves paroisse douce, on sait que cette eau douce ne laisse pas de contenir une petite quantité de sel, et, par la succession des temps, la mer a du acquérir un degré de salure considérable, qui doit toujours affer en augmentant. C'est zinsi; à ce que j'imagine, que la mer Noire, la mer Caspienne, le lac Aral, la met Morte, etc., sont devenus salés; les fleuves qui se jettent dans ces lacs y ont amené successivement tous les sels qu'ils ont détachés des terres, et l'éva-

peration n'a pu les enlever. A l'égard des lacs qui sont comme des mares, qui ne receivent aucun fleuve, et desquels il n'en sort aucun, ils sont ou donx ou salés, suivant leur différente origine; ceux qui sont voisins de la mer sont ordinairement salés, et ceux qui en sont éloignés sont doux, et cela parceque les uns ont été formés par des inondations de la mer, et que les autres ne sont que des fontaines d'eau douce, qui, n'ayant pas d'écoulement, forment une grande étendue d'eau. On voit aux Indes plusieurs étangs et réservoirs faits par l'industrie des habitants, qui ont jusqu'à deux ou trois lieues de superficie, dont les bords sont revêtus d'une muraille de pierre; ces réservoirs se remplissent pendant la saison des pluies, et servent aux habitants pendant l'été, lorsque l'eau leur manque absolument, à cause du grand éloignément où ils sont des fleuves et des fontaines.

Les lacs qui ont quelque chose de particulier sont la mer Morte, dont les eaux contiennent beaucoup plus de bitume que de sel; ce bitume, qu'on appelle bitume de Judée, n'est antre chose que de l'asphalte, et aussi quelques auteurs ont appelé la mer Morte lac Asphaltite. Les terres aux environs du lac contiennent une grande quantité de ce bitume. Bien des gens se sont persuadé, au sujet de ce lac, des choses semblables à celles que les poètes ent écrites du lac d'Averne, que le poisson ne pouvoit y vivre, que les oiseaux qui passoient par-dessus doient

suffoqués: mais ni l'un mi l'autre de tes lacs ne produitées funestes effets, ils nourrissent tous deux du poisson, les oiseaux volent par dessus, les hommes s'y baignent sans aucun danger.

Il y a, dit-on, en Bohême, dans la campagne de Boleslaw, un lac où il y a des trous d'une profondeur si grande, qu'en n'a pu le sonder, et il s'élève de ces trous des vents impétueux qui parcourent toute la Bohême, et qui pendant l'hiver élèvent sœuvent en l'air des morceaux de glace de plus de cent livres de pesanteur. On parle d'un lac en la hande qui pétrifie; le lac Néagh en Irlande a aussi la même propriété; mais ces pétrifications produites par l'eau de ces lacs ne sont sans doute autre chose que des incrustations comme celles que fait, l'eau d'Arcueil.

Sur les parties septentrionales de la mer Atlantique.

A la vue des îles et des golfes qui se multiplient ougligrandissent autour du Groenland, il est difficile, disent les navigateurs, de ne pas soupçenner que la mer ne refoule, pour ainsi dire, des pôles vers l'équateur: ce qui peut autoriser cette comjecture, c'est que le flux qui monte jusqu'à dix huit pieds au cap des États, ne s'élève que de huit pieds à la baie de Disko, c'est-à-dire à dix degrés plus haut de latitude nord.

Cetto observation des navigateurs, jointe à celle

de l'article précédent, samble confirmer ancora ce mouvement des mers depuis les régions australes aux septentrionales, où elles sant contraintet; par l'obstacle des tarres, de refouler ou raffuer vers les plages du midi.

Dans la base de Hudson, les paisseaux par à se préserver des montagnes de glaces amquelles des navigateurs ont donné quinze à dix-huitoents pieds dépoisseur, et qui étant formées par un hiver permanent de cinq à six ans dans de posita golfes étermellement remplis de neige, en out été détachées par les vents de nord-ouest ou par quelque cause extraordinaire.

Le vent du nord-ouest, qui regne presque continuellement durant l'hiver, et très souvent en été, excite dans la baie même des tempêtes effreyebles. Elles sont d'autant plus à craindre, que les bas-fonds y sont très communs. Dans les contrées qui bordent cette baie, le soleil ne se lève, ne se coughe jamais sans un grand cône de lumière: lorsque ce phénomène a disparu, l'aurent boréale en protedia place. Le ciel y est rarement serain; et de printemps at dans l'automne; l'air est balificellement rempli de brouillards très épain, et dumant l'hiver, d'une infinité de petités flèches glaciales senaibles à l'œil. Quoique les chaleurs de l'été soient auez vives durant deux meis ou sin semaines, le tonnerre et les éclairs sont rares.

La mer, le long des côtes de Nervide efficient

hordess par des rechets, a ordina impant depuis cent jusqu'à quatre cents brasses de profondeur, et les caux sont moins salées que dans les climets plus chauds. La quantité de poissons huileux dont sette mor est remplie la rend grasse au point d'en être presque inflammable : le flux n'y est point considérable, et la plus haute marée n'y est que de fauit pieds.

On a fait, dans cos dernières années, quelques obsenvations our la température des terres et des coux dans les chimats les plus voisins du pôle boréal.

« Le froid remmence dans le Groenland à la nouvelle aunée, et devient si perçant aux mois de février et de mars, que les pierres se fendent en deux, et que la mer fume comme un four, sur tout dans les baies. Capendant le froid n'est pas aussi. sensible au milieu de ce brouillard épais que sous un ciel sans anagen: car, dès qu'en passe des terres à cette etmosphère de fumée qui couvre la surface. at le hord des naux, on sent un air plus doux et le fuoid mains vif, quoique les habits et les cheveuxy seiont bientôt hépissés de bruine et de glaçons. Meis aussi sorte frimée cause plutôt des engelures qu'un froid sot; et, des qu'elle passe de la mer dans une atmosphere plus frojde, elle se change en une espèce de verglas; que le vent disperse dans l'horison, et qui cause un divid ai piquant, qu'on ne peut sentir au grand air sans risquer d'avoir les piede time mains entièrement gelés. C'est dans

dette saison que l'un voit glacer l'eau sur letteu avant de bouillir: c'est alors que l'hiver pave un cheminde glace sur la mor, entre les îles voisines, et dans les baice et les détroits....

"La plus belle saison du Groenland est l'automne; mais sa durée est courte, et senvent interrompué par des nuits de gelées très froides. C'est
à-peu-près dans ces temps-là que, sous une atmosphère noircie de vapeurs, on voit les brouillards
qui se gélent quelquéfois jusqu'au verglas, former
sur la mer comme un tissu glacé de tolles d'aruignées, et dans les campagnes charger l'air d'atomos
luisants, ou le hérisser de glaçons pointur, soublables à de fines aiguilles.

"On a remarqué plus d'une fois que le temps et la saison prennent dans le Groenland une température opposée à celle qui règne dans toute l'Europe; en sorte que si l'hiver est très rigoureux dans les climats tempérés, il est doux au Groenland; et très vif en cette partie du nord, quand il est le plus modéré dans nos contrées. A la fin de 1739, l'hiver fut si doux à la baie de Disko, que les oies passèrent, au mois de janvier suivant; de la sone tempérée dans la glaciale, pour y chercher un air plus chaud, et qu'en 1740 on ne vit point de glace à Disko jusqu'au mois de mars, tandis qu'en Europe, elle régna constamment depuis octobre jusqu'au mois de mai...

"De même l'hiver de 1763; qui fut extrêmement

froid dues toute l'Europe, se fit si pen muir au Grosuland, qu'on y a su quelquéfois des étés moins doux.»

" Les voyageurs nous assurent que, dans vos mers voisines du Groenland, il y a des montagnes de glaces flottantes très bautes, et d'autres glaces flotsantes comme des radenux, qui ont plus de deux cents toises de longueur sur soixante ou quatrevingts de largeur: mais ces glaces; qui forment des plaines immenses sur la mer, n'ont communément que neufàdouze pieds d'épaisseur : il paroit qu'elles se forment immédiatement sur la surface de la mer dans la saison la plus froide, au lieu que les autres glaces flottantes et très élevées viennent de la terre, v'est à dire des environs des montagnes et des côtes, d'où elles ont été détachées et roulées dans la mer par les fleuves. Ces dernières glaces entraînent beauteup de bois, qui sont ensuite jetés par la mer sur les cotes orientales du Groenland suparoit que es bois ne pervent venir que de la terre de Labridor, et non pas de la Norwege, parceque les veus du nord-est, qui sont très violents dang ces conarées, reporsservient ces bois, comme les courants, qui portent du sud'au détroit de Davis et à la baie de Hudson, arrêtereient tout ce qui peut venir de l'Amérique aux coses du Greenland.

La mer commense à charroyer des glacés au Spitzberg dans les mois d'avril et de mai; elles viennent au détroit de David en thès grande quantité, partie de la Nauvelle Zenthle, et la plupart le lang de la mare prientale du Groenland, portgerde l'està l'aussi, suivent le mouvement général de la mer.

L'on trouve, dans le Voyage du copitaine Phipps, les indices et les faits suivants.

a Dès. 1527, Robert Thorne, marchand de Briatel, sit natire l'idée d'alles au Indes arienteles par le pôle baréal... Cependant on me voit pas qu'en ait formé au que expédition pour les mere du cerele polaire avant 1607, lorsque Henri Hudeen fut auvoyé par plusieurs marchands de Londres à la découverte du passage à la Chine et au Japan par le pôle boréal... Il pénétra juaqu'au 80° 23′, et 11 pa put aller plus loin...

"En 1609, sir Thomas Smith fut sur la côte atéridionale du Spitzberg, et il apprit, par due gens qu'il avoit envoyés à terre, que les lace et les mans d'enu n'étoient pas tous gelés (c'éfoit le 26 mai), et que l'eau du étoit dance : il dit aussi qu'on affive-poit aussitôt au pôle de ce ebté que par tout entre phemia qu'on pourroit trouver, passeque le saléil produit pas glaces ne sont pas d'une protesseur aussi au orme que celles qu'il avoit vues vers le 73 degra. Illusieurs autres voyageurs ont tenté des voyages au pôle pour y décourir ce passege, meis aucun n'a réussi."

.. Le 5 juillet, M. Phipps vit des glaces en quantitévirs le 494-34" de la titude, le temps, était butmenx set, le 6 juillet, il continue a rente judqu'an 199 deg' 39", ciune la terre du Spitzberg et les gluce ces : le 7, il continue de naviguer entre des gluces flettentes, en cherchant une ouverture au nord per en la suroit pu entrer dans une men libre : mais la glace ne formoit qu'une seule masse au nord-nerd-apest, et au 80°36' la mer doit entlèrement glacée; en sorté que teutes les tentatives de M. Phipps pour trouves un passage ont été infructueuses.

"Pendant que trous essuyions, dit ce navigateur, une violente rafale le 12 septembre, le docteur Ir-

une violente rafale le 12 septembre, le docteur Irving mesura la température de la mer dans cet état d'agitation, et il trouva qu'elle étoit beaucoup plus chaude que celle de l'atmosphère. Cette observation est d'autant plus intéressante, qu'elle est conforme à un passage des Questions naturelles de Plutarque, où il dit que la mer devient chaude lorsqu'elle est agitée par les flots....

"Ces mandes sont aussi ordinaires au printemps qu'en automne; il est donc probable que si mois avions mis à la voile plus tôt, right ausions en en allest le temps, aussi mauvais qu'il l'a été à nouve reteur. Et comme M. Phipps est parti d'Anglaterre à la fin de mai, il croit qu'il a profité de la saison in plus savognifiqueur son enfinition.

"Enfin montinue-t-il, si la navigation au pole, etott praticable, il y avoit la plus grande probabi- limite trouver, après le salation, la mer ouverte au murd, sanacqui abore le chalcur des revous du solati.

aproduit tout son effet, et qu'il reste d'ailleurs une assez grande portion d'été pour visiter les mere qui sont au nord et à l'ouest du Spitzberg. »

Je suis, entièrement du même avis que cet habile mavigateur, et je ne crois pas que l'expédition au pele puisse se renouveler avec succès, ni qu'on anrive jamais au-delà du 82 ou 83° degré. On assure qu'un vaisseau du port de Whilby, vers la fin du mois d'avril 1774, a pénétré jusqu'au 804 degré sans trouver de glaces assez fortes pour gêner la mavigation; on cite aussi un capitaine Robinson, dont le journal fait foi qu'en 1773 il a atteint le 814 30'; et enfin on cite un vaisseau de guerre hollandois qui protégeoit les pêcheurs de cette nation, et qui s'est avancé, dit-on, il y a cinquante ans, jusqu'au 88 degré. Le docteur Campbell, ajoute t-on, tenoit cosait d'un certain docteur Daillie, qui étoit à bord du vaisseau, et qui professoit la médecine à Londre en 1745. C'est probablement le même navigateur que j'ai cité moisme mous le nom de capitaine Mouton; mais ju de ute beaucono de la réalité de ce finit, et je suis maintenant très persuade qu'on tenteroit vainement d'aller au-delà du 82 où 83° degné, et que si le passage par le nord est possible "ce ne peut-être qu'en prensist la route de la baie de Hudson.

Voici ce que dit à ce sujet le savant et ingénieux auteur de l'Histoire degdoux Indes: « La haie de Liudisen, a été lang-temps regardée et on la regarde un core comme la rente la plus courte de l'Européaux lindes orientales et aux contrées les plus riohes de l'Asie.

«Ce fut Cabot qui le premier eut l'idée d'un passage par le nord-ouest à la mér du Sud. Ses succès se terminèrent à la découverte de l'île de Terre-Neuve. On vit entrer dans la carrière après lui un grand nombre de navigateurs anglois». Ces mémorables et bardies expéditions eurent plus d'éclat que d'utilité. La plus heureuse ne donna pas la moindre conjecture sur le but qu'en se proposoit..... On croyoit enfin que c'étoit courir après des chimères, lorsque la découverte de la baie de Hudson mainia les espérances prêtes à s'éteindre.

"A cette époque une ardeur nouvelle fait récommencer les travaux, et enfin arrive la fameuse expédition de 1746, d'où l'on voit sortir quélques chartés après des ténébres profondes qui duroient depuis deux siècles. Sur quoi les derniers navigateurs fondent-ils de meilleures espérances? D'après quelles expériences osent-ils former leurs conjectures? C'est ce qui méste une discussion.

« Trois vérités dans le stoire de la nature doivent passer désermais pour démontrées. La première est que les marées viennent de l'Océan; et qu'elles entrent plus ou moins avant dans les autres mers, à proportion que ces divers canaux communiquent avec le grand résérveir par des ouvertures plus ou uteins considérables : d'en il sensuit que ce méti-

vention périodique n'existe points ou ne se fait presque pas sentir dans la Méditerranée, dans la Baitique, et dans les autres golfes qui leur ressemblent. La seconde vérité de fait est que les marées arrivent plus tard et plus foibles dans les lieux éloignés de l'Océan, que dans les endroits qui le sont motor.

La troisième est que les vents violents qui souffient avec la marée la font remonter au-delit de ses bornées ordinaires, et qu'ils la retardenten la diminuent, le sequ'ils soufflent dans un sens contraire.

"Paprès pes principes, il est constant que oi la baie de Hudson étoit un golfe enclavé deus des terres, et qu'il ne fût ouvert qu'à la mer Atlantique, ·la marée y devroit être peu marquée , qu'elle de vesit s'affoiblir en s'éloignant de sa source, et qu'elle devroit perdre de sa force lorsqu'elle auroit à lutte contre les vents. Or, il est prouvé, par des observations faites avec la plus grande intelligence, avec la pluagranda précition, que la marée s'élève à une grande haussur dans soute l'étondue de la Baie; il est prouvé qu'elle s'élève à une plus grande heuteur au fond de la baie que dans le détroit même ou su voisinage; il est prouvé que cette hauteur augmente encore, lorsque les vents opposés au détroit se fait sentir : il doit donc être prouvé que la baie de Hutison a d'autres communications avec l'Octan que alle qu'on e déje trouvée

« Ceux qui ent cheiche à expliquer des faite el frappante en exposedit une contentation du la haie de Hudson avec celle de Baffin, avec le détroit de Davis, se sont manifestement égarés. Ils pe hai lanceroient pas à abandonner leur conjecture, qui n'a d'ailleurs aucup fondement, s'ils vouloient faire attention que la marée est beaucoup plus basse dans le détroit de Davis, dans la baie de Baffin, que dans celle de Hudson.

"Si les marées quitte font sentir dans le golfe dont il s'egit ne peuvent venir ni de l'Océan Atlantique, ni d'aucune autre mer septentrionale, où bles sont toujours beaucoup plus foibles, on ne poursa t'empêcher de penser qu'elles doivent avoir leur source dans la mer du Sud. Ce système doit timer un grand appui d'une vérité incontestable; c'est que les plus hautes marées qui se fassent remarquer sur ces côtes, sont toujours causées par les tents du nord-ouest qui soufflent directement contre se détroit.

c'Apsite aveir constaté, autant que la nature le pennet, l'efficence d'un passage si long-temps et si inutiliament desiré, il resté à déterminer dans quelle purtie de la bale il deit se trouver. Tout invite à escure que le veleume à la côte occlusatelle doit fine de la bale jui de la toutes parts sans choix et anne méthode. On y voit le fond de la mer à la profondeur de onze brasses : c'est un indice que l'em y vient de quelque occan, parcequ'une semi blable transpagement est incompatible avec des des distances de rivières, de neiges fondues et de plans.

Des courants, dont on ne sauroit expliques la violence qu'en les faisant partir de quelque mer occidentale, tiennent ce lieu débarrassé de glaces, tandis que le reste du golfe en est entièrement couvert. Enfin les baleines, qui cherchent constamment dans l'arrière-saison à se retirer dans des elimats plus chauds, s'y trouvent en fort grand nombre à la fin de l'été; ce qui paroît indiquer un chemin pour se rendre, non à l'ouest septentrional, mais à la mer du Sud.

· ... Il est raisonnable de conjecturer que le passage est court. Toutes les rivières qui se perdent dans la côte occidentale de la haie de Hudson sons spibles et petites; ce qui paroît prouver qu'elles ne viennent pas de loin, et que par conséquent les terres qui séparent les deux mers ont peu d'étendue; cet argument est fortifié par la force et la régularité des marées. Par-tout où le flux et le reflux observont des tomps à-peu-près égaux; avec le seule différence qui est occasionée par le retardament de la lune dans son retour au méridien, on est assuré de la proximité de l'Océan, d'où vientiont ces marèss. Si le passage est court, et guil ne sort pus avancé dans le nord, comme tous midique, on doit présumer qu'il n'est pas difficile; la rapidité des courants qu'on observe dans ces perages, et qui me permettent pas aux glaces de s'y arrêter, ne pent que donner da poids à cette soniecture. »

Je cpois, avac cet excellent écrivain, quasit

existe en effet un passage praticable, ce ne peut être que dans le fond de la baie de Hudson, et qu'on le tenteroit vainement par la baie de Baffin, dont le climat est trop froid, et dont les côtes sont glacées, sur-tout vers le nord mais ce qui doit faire douter encore beaucoup de l'existence de ce passage par le fond de la baie de Hudson, ce sont les terres que Behring et Tschirikow ont découvertes, en 1741, sous la même latitude que la baie de Hudson; car ces terres semblent faire partie du grand continent de l'Amérique, qui paroit continu sous cette même latitude jusqu'au cercle polaire: ainsi ce ne seroit qu'au-dessous du 55° degré que ce passage pour roit aboatir à la mer du Sud. (Add. Buff.)

## Sur les lacs salés de l'Asie.

Duns la contrée des Tartares Ufiens, ainsi appelés parcequ'ils habitent les bords de la rivière Uf, il se trouve, dit M. Pallas, des lacs dent l'eau est aujourd'hursalée, et qui ne l'étoit pas autrefois. Il dit la même chose d'un lac près de Miacs, dont l'eau étoit ci-devant douce, et qui est actuellement salée.

L'un des lacs les plus fameux par la quantité de sel qu'on en tire, est celui qui se trouve vers les bords de la rivière Isel, et que l'on nomme Sorats-chya. Le sel en est en général amen: la médecime. l'emploie comme un bon purgatif; deux onces de

Digitized by Google

ce sel ferment une dose très forte. Vers Kurtenegsch, les bas-fonds se couvrent d'un sel amer, qui s'élève comme un tapis de neige à deux pouces de hauteur; le lac salé de Korjackof fournit annuellement trois cent mille pieds cubiques de sel ; le lac de Jenna en donne aussi en abondance.

Dans les voyages de MM. de l'académie de Pétersbourg, it est fait mention du lac salé de Jamuscha en Siberie; ce lac, qui est a-peu-près rond', n'a qu'environ neuf lieues de circonférence. Sés bords sont couverts de sel, et le fond est révêtu de cristaux de sel. L'eau est salée au suprême degré; et, quand le soleif y donne, le lac parott rouge comme une belle aurore. Le sel est blanc comme neige, et se forme en cristaux cubiques. Il y en a une quantité si prodigieuse, qu'en peu de temps on pourroit en charger un grand nombre de vaisseaux; et dans les endroits où l'on en preud, on en retrouve d'autre eing à six jours après. Il suffit de dire que les proyinces de Tobolsk et Jéniséik en sont approvision-'nées, et que ce lac suffiroit pour fournir cinquante. provinces semblables. La couronne s'en est réservé le commerce, de même que celui de toutes les autres salines. Ce selest d'une bonté parfaite; il sur passe tous les autres en blancheur, et on n'en trouve nulle part daussi propre pour saler la viande. Dans le midi de l'Asie, on trouve aussi des lacs salés; un près de l'Euphrate, un autre près de Sarra. Ny en a engone,

Be pied cubique pese trente-cinq livres, de seize onces macune.

à ce qu'on dit, près d'Haleb et dans l'ée de Chappai à Larnaca; se dernier est voisin de la mer. La vallée de sel de Barra, n'étant pas loin de l'Euphrâte, pourroit être labourée, si l'on en faisoit couler les eaux dans ce fleuve, et que le terrain foit bon; mais à présent cette terre rend un bon sel pour la cuisina, et même en si grande quantité, que les vaisseaux de Bengale le chargent en retour pour lest. (Aid. Buff.)

## ARTICLE XII.

## Du flux et reflux.

L'eau n'a qu'un mouvement naturel qui lui vient de sa fluidité; elle descend toujours des lieux les plus élevés dans les heux les plus bas, lorsqu'il n'y a point de digues ou d'obstacles qui la retiennent ou qui s'onposont à son mouvement; et lorsqu'elle est arrivée an lieu le plus bas, elle y reste tranquille et sans monmement, à moins que quelque cause étrangère et vielente ne l'agite et ne l'en fasse sortir. Toutes les zens. de l'Océan sont rassemblées dans les lieux les plus bas de la superficie de la terre; ainsi les mouvements de la mer viennent de causes extérieures. Le principal mouvement est celui du flux et du réflux : eui se fait alternativement en sons contraire, et duquel il résulte un menvement continuel et général de soures les mers d'erient en occident; ses deux monvomente ont un rapport constint et reguiser avec

lies mouvements de la lune. Dans les plemes et dens les nouvelles lunes, ce mouvement des eaux d'ofient en occident est plus sensible, aussi bien que celui du flux et du reflux; celui-ci se fait sentir dans l'intervalle de six heures et demie sur la plupart des rivages, en sorte que le flux arrive foutes les fois que la lune est au-dessus ou au-dessous du méridien, et le reflux succède toutes les fois que la lune est dans son plus grand éloignement du meridien, c'est-à-dire toutes les fois qu'elle est à l'horizon; soit à son coucher, soit à son lever: Le mouvement de la mer d'orient en occident est continuel et constant, parceque tout l'Océan dans le flux se meut d'orient en occident, et pousse vers l'occident une très grande quantité d'eau, et que le reflux ne paroît se faire en sens contraire qu'à cause de la moindre quantité d'eau qui est alors poussée vers l'occident; car le flux doit plutôt être regardé comme me intumescence, et le reflux comme une détumoscence des eaux, laquelle, au lieu de troubler le mouvement d'orient en occident, le produit et le rend continuel, quoiqu'à la vérité il soit plus fort pendant l'intumescence, et plus foible pendant la détumescence, par la raison que nous venons d'exposer.

Les principales circonstances de ce mouvement sont, 1° qu'il est plus sensible dans les nouvelles et pleines lumes que dans les quadratures; dans le printemps et l'automne il est aussique violent que

dans les autres temps de l'ennée, et il est le plus foible dans le temps des solstices; ce qui s'emplique fort naturellement par la combinaison des forces de l'attraction de la lune et du soleil. 2° Les vents changent souvent la direction et la quantité de ce mouvament, sur-tout les vents qui souffient comstamment du même côté; il en est de même des grands fleuves qui portent leurs eaux dans la mer, et qui y produisent un mouvement de courant qui s'étend souvent à plucieurs lieues; et lorsque la direction du vent s'accorde avec le mouvement général, comme est celui d'orient en occident, il en devient plus sensible : on en a un exemple dans la mer Pacifique, où le mouvement d'orient en océdent ést constant et très sensible. 3º On doit remarquer que lorsqu'une partie d'un fluide se meut, toute la masse du fluide se meut aussi : or, dans le mouvement des marées, il y a une très grande partie de l'Océan qui sement sensiblement; toute la masse des mers se mout donc en même temps, et les mers sont agitées par ce mouvement dans toute leur étendue et dans toute leur profondeur. 👈 🔌

Pour bien entendre ceci, il faut faire attention à la nature de la force qui produit le flux et le restur, et résléchir sur son action et sur ses effets. Nous avons dit que la lane agit sur la terre par une souse que les uns appellent attraction, et les autres pessenteur: pette souce d'attraction ou de pesanteur pénésse le globe de la terre dans toutes les parties de m

masse; elle est exactement proportionnelle à la mantisé de matière, et en même temps elle décret comme le carré de la distance augmente. Cela posé, enaguinons ce qui doit arriver en supposant la June au méridien d'une plage de la mer. La surface des caux étant immédiatement sous la lune, Est alors. plus près de cet astre que de toutes les autres parties du globe, soit de la terre, soit de la mer, deslors cette partie de la mer doit's élever vors la lune; en formant une éminence dont le sommet correspend au centre de cet astre : pour que cette énuinence puiese se former, il est nécessaire que les eaux, tant de la surface environnante que du fond de cette partie de la mer, y contribuent; ce qu'elles font en effet à proportion de la proximité où elles sont de l'astre qui exerce cette action dans la raison inverse du carré de la distance. Ainsi la surfaçe de rette partie de la mer s'élevant la première, les coux. de la surface des parties véisines s'éléveront aussi, mais à une moindre hauteur, et les eaux du fond de toutes ces parties éprouveront le même effet et s'éléveront par la même cause, en sorte que, toute cette partie de la mer devenant plus haute et formant une éminence, il est nécessaire que les eaux de la surface et du fond des parties éloignées et ser leaquelles cette force d'attraction n'agit pas, vienment avec précipitation, pour remplacer les estes qui se sont élevées : d'est là se qui produit le flux. phi pet plus an moins someible sur les histérentes

côtes, et qui, comme l'on voit, agite la mer non seulement à sa surface, mais jusqu'aux plus grandes profondeurs. Le reflux arrive ensuite par la pente naturelle des eaux; lorsque l'astre a passé et qu'il n'exerce plus sa force, l'eau, qui s'étoit élevée par l'action de cette puissance étrangère, reprend son niveau et regagne les rivages et les lieux qu'elle avoit été forcée d'abandonner; ensuite, lorsque la lune passe au méridien de l'antipode du lieu on nous avons supposé qu'elle a d'abord élevé les caux. le même effet arrive; les eaux, dans cet instant où la lune est absente et la plus éloignée, s'élèvent sensiblement, autant que dans le temps où elle est présente et la plus voisine de cette partie de la ines. Dans le premier cas, les eaux s'élèvent, parcequ'elles sont plus près de l'astre que toutes les autres parties du globe; et dans le second cas c'est par la raison contraire, elles ne s'élevent que parcequ'elles en sont plus éloignées que toutes les autres parties du globe: et l'on voit bien que cels deit produités le même effet; car alors les eaux de cette partie étant moins attirées que tout le reste du globe, elles s'éloigneront nécessairement du reste du globe, et formeront une éminence dont le sommet répondra au point de la moindre action, c'est-à-dire au point du ciel directement opposé à celui où se trouve la lune, ou, ce qui revient au même, au point où elle étoit treize heures amparayant, lorsqu'elle avoit élevé les eaux la première bis: der

lorsqu'elle est parvenue à l'horizon, le reflux étant 'arrivé, la mer est alors dans son, état naturel, et les eaux sont en équilibre et de niveau; mais quand la lune est au méridien oppose, cet équilibre ne peut plus subsister, puisque les caux de la partie opposée à la lune étant à la plus grande distance où elles puissent être de cet astre, elles sont moins attirées que le reste du globe, qui, étant intermé, diaire, se trouve être plus voisin de la lune, et deslors leur pesantour relative, qui les tient toujours en équilibre et de niveau, les pousse vers le point oppose à la lune, pour que cet équilibre se conserve. Ainsi dans les deux cas, forsque la lune est. au méridien d'un lieu ou au méridien opposé, les eaux doivent s'élever à très peu près de la même quantité, et par conséquent s'abaisser et refluer de la même quantité lorsque la lune est à l'horizon, à son coucher ou à son lever. On voit bien qu'un mouvement dont la cause et l'effet sont tels que nous venons de l'expliquer, ébranle nécessairement la masse entière des mers, et la remue dans toute 'son étendue et dans toute sa profondeur; et si ce mouvement paroit insensible dans les hautes mers, et lorsqu'on est éloigné des terres, il n'en est cependant pas moins réel : le fond et la surface sont Femués à-peu-près également; et même les eaux du fond, que les vents ne peuvent agiter comme celles de la surface, éprouvent bien plus régulièrement cette action que celles de la surface, et elles

ont'un mouvement plus réglé et qui est toujours allernativement dirigé de la même façon.

De ce mouvement alternatif de flux et de reflux, il résulte, comme nous l'avons dit, un mouvement continuel de la mer de l'orient vers l'occident, parceque l'astre qui produit l'intumescence des eaux va lui-même d'orient en occident, et qu'agissant successivement dans cette direction, les eaux suivent le mouvement de l'astre dans la même direction. Ce mouvement de la mer d'orient en occident est très sensible dans tous les détroits: par exemple, au détroit de Magellan, le flux élève les eaux à près de vingt pieds de hauteur, et cette intumescence dure six heures, au lieu que le redux ou la détumescence ne dure que deux heur l'eau coule vers l'occident; ce qui prouve evidemment que le feflux n'est pas égal au flux, et que de tous deux il résulte un mouvement vers l'occident. mais beaucoup plus fort dans le temps du flux que dans célui du reflux; et c'est pour cette raison. que, dans les hautes mers éloignées de toute terre, les marées ne sont sensibles que par le mouvement général qui en résulte, c'est-à-dire par ce mouvément d'orient en occident.

Les marées sont plus fortes, et elles font hausser et baisser les eaux bien plus considérablement dans la zone torride entre les tropiques, quittéans le

<sup>🕯</sup> Voyez le Veyage de Narbrough.

reste de l'Océan; elles sont aussi benucoup plus sensibles dans les lieux qui s'étendent d'orient en occident, dans les golfes qui sont longs et étroits, et sur les côtes où il y a des îles et des promontoires: le plus grand flux qu'on connoisse, est; comme nous l'avons dit dans l'artiele précédent, à l'une des embouchures du fleuve Indus, où les caux sélévent de trente pieds; il est aussi fort remarquable auprès de Malaye, dans le détroit de la Sonde, dans la mer Rouge, dans la baie de Nelson, à 55 degrés de latitude septentrionale, où il s'élève à quinze pieds, à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, sur les côtes de la Chine, sur celles du Japon, à Panama, dans le golfe de Bengale, etc.

Le proposement de la mer d'orient en occident est très estisible dans de certains endroits; les navigateurs l'ont souvent observé en allant de l'Inde à Madagascar et en Afrique; il se fait sentir aussi avec beaucoup de force dans la mer Pacifique, et entre les Moluques et le Brésil: mais les endroits où ce mouvement est le plus violent, sont les détroits qui joignent l'Océan à l'Océan; par exemple, les eaux de la mer sont portées avec une si grande force d'orient en occident par le détroit de Magellan, que ce mouvement est sensible même à une grande distance dans l'Océan Atlantique; et on prétend que c'estre quita fait conjecturer à Magellan qu'il y avoit un détroit par lequel les deux mers avoient une communication. Dans le détroit des Manilles

et dans tous les canaux qui séparent les îles Maldives, la mer coule d'orient en occident, comme aussi dans le golfe du Mexique entre Cuba et Jucaun; dans le golfe de Paria, ce mouvement est si violent, qu'on appelle le détroit la gueule du Dragon; dans la mer de Canada, ce mouvement est aussi très violent, aussi bien que dans la mer de Tartarie et dans le détroit de Waigats, par lequel l'Océan, en coulant avec rapidité d'orient en occident, charrie des masses énormes de glace de la mer de Tartarie dans la mer du Nord de l'Europe. La mer Pacifique coule de même d'orient en occident par les détroits du Japon; la mer du Japon coule vers la Chine: FOcéan indien coule vers Foce cident dans le détroit de Java et par les détroits des autres iles de l'Inde. On ne peut donc pas douter que la mer n'ait un mouvement constant et général d'orient en occident, et l'on est assuré que l'Océan Atlantique coule vers l'Amérique, esque la mer Pacifique s'en éloigne, comme on le voit évidemment au cap des Courants, entre Lima et Panama.

Au reste, les alternatives du flux et du reflux sont régulières et se font de six heures et demie en six heures et demie sur la plupart des côtes de la mer, quoiqu'à différentes heures, suivant le chimat et la position des côtes : ainsi les côtes de la mer sont baptues continuellement des vagues, qui en-lèvent à chaque fois de petites parties de matières

qu'elles transportent au loin et qui se déposent au fond; et de même les vagues portent sur les plages basses des coquilles, des sables qui restent sur les bords, et qui, s'accumulant peu à peu par couches horizontales, forment à la fin des dunes et des hauteurs aussi élevées que des collines, et qui sont en effet des collines tout à fait semblables aux autres collines, tant par leur forme que par leur composition intérieure; ainsi la mer apporte beaucoup de productions marines sur les plages basses, et elle emporte au loin toutes les matières qu'elle peut enlever des côtes élevées contre lesquelles elle agit, soit dans le temps du flux, soit dans le temps des orages et des grands vents.

Pour donner une idee de l'effort que fait la mer agitée contre les hautes côtes, je crois dévoir rapporter un fait qui m'a été assuré par une pèrsonne très digne de foi, et que j'ai cru d'autant plus facilement, que j'ai vu moi-même quelque chose d'approchant. Dans la principale des îles Orcades il y a des côtes composées de rochers coupés à plomb et perpendiculaires à la surface de la mer, en sorte qu'en se plaçant au-dessus de ces rochers, on peut laisser tomber un plomb jusqu'à la surface de l'eau, en mettant la corde au bout d'une perche de neuf pieds. Cette opération, que l'on peut faire dans le temps que la mer est tranquille, a donné la mesure de la hauteur de la côte, qui est de deux cents pieds. La marée dans cet endroit est fort considé-

rable, comme elle l'est ordinairement dans tous les endroits où il y a des terres avancées et des îles: mais lorsque le vent est fort, ce qui est très ordinaire en Écosse, et qu'en même temps la marée monte, le mouvement est si grand, et l'agitation si violente, que l'eau s'élève jusqu'au sommet des rochers qui bordent la côte, c'est-à-dire à deux cents pieds de hauteur, et qu'elle y tombe en formé de pluie; elle jette même à cette hauteur des graviers et des pierres qu'elle détache du pied des rochers; et quelques unes de ces pierres, au rapport, du témoin oculaire que je cite ici, sont plus larges que là main.

J'ai vu moi-même dans le port de Livourne, où la mer est beaucoup plus tranquille, et où il n'y a point de marée, une tempête au mois de décembre 1731, où l'on fut obligé de couper les mâts de quelques vaisseaux qui étoient à la rade, dont les aucres avoient quitté; j'ai vu, dis-je, l'eau de la mer s'élever au-dessus des fortifications, qui me parurent avoir une élévation très considérable au-dessus des eaux; et comme j'étois sur celles qui sont les plus avancées, je ne pus regagner la ville sans être mouillé de l'eau de la mer beaucoup plus qu'on ne peut l'être par la pluie la plus abondante.

Ces exemples suffisent pour faire entendre avec quelle violence la mer agit contre les côtes; cette violente agitation détruit, use, ronge, et diminue peu à peu le terrain des côtes; la mer emporte

toutes ces matières, et les laisse tomber dès que le calme a succédé à l'agitation. Dans ces temps d'orage, l'eau de la mer, qui est ordinairement la plus claire de toutes les eaux, est trouble et mêlee des différentes matières que le mouvement des eaux détache des côtes et du fond; et la mer rejette alors sur les rivages une infinité de choses qu'elle apporte de loin, et qu'on ne trouve jamais qu'après les grandes tempêtes, comme de l'ambre gris sur les côtes occidentales de l'Irlande, de l'ambre jaune sur celles de Poméranie, des coces sur les côtes des Inda, etc., et quelquefois des pierres ponces et d'autres pierres singulières. Nous pouvons citer, à cette occasion, un fait rapporté dans les nouveaux Voyages aux îles de l'Amérique: « Étant à Saint-Domingue, dit l'auteur, on me donna entre autres choses quelques pierres très légères que la mer amene à la côte quand il a fait de grands vents du sud: il y en avoit une de deux pieds et detni de long sur dix-huit ponces de large et environ un pied d'épaisseur, qui ne pesoit pas tout-à-fait cinq livres; elle étoit blanche comme la neige, bien plus dure que les pierres ponces, d'un grain fin, ne paroissant point du tout poreuse; et cependant, quand on la jetoit dans l'eau, elle bondissoit comme un ballon qu'on jette contre terre; à peine enfoncoit-elle un demi-travers de doigt. J'y fis faire quatre trous de tarière pour y planter quatre bâtons, et soutenir deux petites planches légères qui

renfermoient les pierres dont je la chargeois : j'aieu le plaisir de lui en faire porter une fois cent soixante livres, et une autre fois trois poids de fer de cinquante livres pièce. Elle servoit de chaloupe à mon negre, qui se mettoit dessus et alloit se promener autour de la caye. » Cette pierre devoit être une pierre ponce d'un grain très fin et serré, qui venoit de quelque volcan, et que la mer avoit transportée, comme elle transporte l'ambre gris, les cocos, la pierre ponce ordinaire, les graines des plantes, les roseaux, étc. On peut voir sur cela les discours de Ray: c'est principalement sur les côtes d'Irlande et d'Écosse qu'on a fait des observations de cette espèce. La mer, par son mouvement général d'orient en occident, doit porter sur les côtes de l'Amérique les productions de nos côtes; et ce n'est peut-être que par des mouvements irréguliers et que nous ne connoissons pas, qu'elle apporte sur nos rivages les productions des Indes orientales et occidentales; elle apporte aussi des productions du Nord. Il y a grande apparence que les vents entrent pour beaucoup dans les causes de ces effets. On a vu souvent dans les hautes mers, et dans un très grand éloignement des côtes, des plages entières couvertes de pierres ponces: on ne peut guère soupçonner qu'elles puissent venir d'ailleurs que des volcans des îles ou de la terre ferme, et ce sont apparemment les courants qui les transportent au milieu des mers. Avant qu'en con-

nût la partie méridionale de l'Afrique, et dans le temps où on crovoit que la mer des Indes n'avoit aucune communication avec notre Océan, on commença à la soupçonner par un indice de cette nature. Le mouvement alternatif du flux et du reflux, et le mouvement constant de la mer d'orient en occident, offrent différents phénomènes dans les différents climats; ces mouvements se modifient différemment suivant le gisement des terres et la hauteur des côtes: il y a des endroits où le mouvement général d'orient en occident n'est pas sensible; il y en a d'autres où la mer a même un mouvement contraire, comme sur la côte de Guinée: mais ces mouvements contraires au mouvement général sont occasionés par les vents, par la position des terres, par les eaux des grands fleuves, et par la disposition du fond de la mer; toutes ces causes produisent des courants qui altèrent et changent souvent tout-à-fait la direction du mouvement général dans plusieurs endroits de la mer. Mais comme ce mouvement des mers d'orient en occident est le plus grand, le plus général, et le plus constant, il doit aussi produire les plus grands effets, et, tout pris ensemble, la mer doit avec le temps gagner du terrain vers l'occident, et en laisser vers l'orient, quoiqu'il puisse arriver que sur les côtes où le vent d'ouest souffle pendant la plus grande partie de l'année, comme en France, en •Angleterre, la mer gagne du terrain vers l'orient :

mais, encore une fois, ces exceptions particulières ne détruisent pas l'effet de la cause générale.

## ARTICLE XIII.

Des inégalités du fond de la mer et des courants.

On peut distinguer les côtes de la mer en trois espèces: 1° les côtes élevées, qui sont de rochers et de pierres dures, coupées ordinairement à plomb à une hauteur considérable, et qui s'élèvent quelquefois à sept ou huit cents pieds: 2° les basses côtes, dont les unes sont unies et presque de niveau avec la surface de la mer, et dont les autres ont une élévation médiocrè et sont souvent bordées de rochers à fleur d'eau, qui forment des brisants et rendent l'approche des terres fort difficile: 3° les dunes, qui sont des côtes formées par les sables que la mer accumule, ou que les fleuves déposent; ces dunes forment des collines plus ou moins élevées.

Les côtes d'Italie sont bordées de marbres et de pierres de plusieurs espèces, dont on distingue de loin les différentes carrières; les rochers qui forment la côte paroissent à une très grande distance comme autant de piliers de marbres qui sont coupés à plomb. Les côtes de France depuis Brest jusqu'à Bordeaux sont presque par-tout environnées de rochers à fleur d'eau qui forment des brisants; il en est de même de celles d'Angleterre, d'Espagne, et de plusieurs autres côtes de l'Océan

BUFFON. M.

et de la Méditerranée, qui sont bordées de rochers et de pierres dures, à l'exception de quelques endroits dont on a profité pour faire, les baies, les ports, et les havres.

La profondeur de l'eau le long des côtes est ordinairement d'autant plus grande que ces côtes sont plus élevées, et d'autant moindre qu'elles sont plus basses; l'inégalité du fond de la mer le long des côtes correspond aussi ordinairement à l'inégalité de la surface du terrain des côtes. Je dois citer ici ce qu'en dit un célèbre navigateur.

« J'ai toujours remarqué que dans les endreits où la côte est défendue par des rechers escarpés, la mer y est très profonde, et qu'il est rare d'y pouvoir ancrer; et, au contraire, dans les lieux où la terre nenche du côté de la mer, quelque élevée qu'elle soit plus avant dans le pays, le fond y est hon, et par conséquent l'ancrage. A proportion que la côte penche ou est escarpée près de la mer, à proportion trouvons-nous aussi communément que le fond pour ancrer est plus ou moins profond ou escarpé: aussi mouillons-nous plus près ou plus loin de la terre, comme nous jugeons à propos; car il n'y a point, que je sache, de côte au monde, ou dont j'aie entendu parler, qui soit d'une hauteur égale et qui n'ait des hauts et des bas. Ce sont ces hauts et ces bas, ces montagnes et ces vallées, qui font les inégalités des côtes et des bras de mer, des petites baies et des havres, etc., où l'on peut ancrer surement,

parceque telle est la surface de la terre, tel est ordinairement le fond qui est couvert d'eau. Ainsi l'on trouve plusieurs bons havres sur les côtes où la terre borne la mer par des rochers escarpés, et cela parcequ'il y a des pentes spacieuses entre ces rochers: mais dans les lieux où la pente d'une montagne ou d'un rocher n'est pas à quelque distance en terre d'une montagne à l'autre, et que, comme sur la côte de Chili et du Pérou, le penchant va du côté de la mer, ou est dedans, que la côte est perpendiculaire ou fort escarpée depuis les montagnes voisines, comme elle est en ces pays-là depuis les montagnes d'Andes qui y régnent le long de la côte, la mer y est profonde, et pour des havres ou bras de mer il n'y en a que peu ou point; toute cette côte est trop escarpée pour y ancrer, et je ne connois point de côtes où il y ait si peu de rades commodes aux vaisseaux. Les côtes de Galice, de Portugal, de Norwege, de Terre-Neuve, etc., sont comme la côte du Pérou et des hautes îles de l'Archipélague, mais moins dépourvues de bons havres. Là où il y a de petits espaces de terre, il y a de bonnes baies aux extrémités de ces espaces dans les lieux où ils s'avancent dans la mer comme sur la côte de Caracas, etc. Les tles de Jean Fernando, de Sainte-Hélène, etc., sont des terres bautes dont la côte est profonde. Généralement parlant, tel est le fond qui paroît au-dessus de 'l'eau, tel est celui que l'eau couvre: et pour modiller sûrement il faut ou que le fond soit au niveau, ou que sa pente soit bien peu sensible; car s'il est escarpé, l'ancre glisse et le vaisseau est emporté. De là vient que nous ne nous mettous jamais en devoir de mouiller dans les lieux où nous voyons, les terres hautes et des montagnes escarpées qui bornent la mer: aussi, étant à vue des îles des États, proche la terre del Fuego, avant que d'entrer dans les mers du Sud, nous ne songeâmes seulement pas à mouiller après que nous eumes vu la côte, parcequ'il nous parut près de la mer des rochers escarpés: cependant il peut y avoir de petits havres où des barques ou autres petits bâtiments peuvent mouiller; mais nous ne nous mîmes pas en peine de les chercher.

d'incommode qu'on n'y mouille que rarement, elles ont aussi ceci de commode, qu'on les découvre de loin, et qu'on en peut approcher sans danger; aussi est-ce pour cela que nous les appelons côtes ardues, ou, pour parler plus naturellement, côtes exhaussées: mais pour les terres basses on ne les voit que de fort près, et il y a plusieurs lieux dont on n'ose approcher, de peur d'échouer avant que de les apercevoir; d'ailleurs il y a en plusieurs des bancs qui se forment par le concours des grosses rivières, qui des terres basses se jettent dans la mer.

' ' Ce que je viens de dire, qu'on mouille d'ordi-

ART. HHL. IN LITTLE DE ROND DE LA MER.

matte surement près des terres basses, peut se confirmer par plusieurs exemples. Au midi de la baie de Campêche les terres sont basses pour la plupart: aussi peut-on ancrer tout le long de la côte, et il y ades endroits à l'orient de la ville de Campèche, où vous avezautant de brasses d'eau que vous êtes éloiqué de la terres c'est-à-dire depuis neuf à dix lieues de distance, jusqu'à ce que vous en soyez à quatre henes; et de la jusqu'à la côte la profondeur va toujours en diminuant. La baie de Honduras est encore un pays bas, et continue de même tout-le long de là aux côtes de Porto-Bello et de Carthagène, psqu'à ce qu'on soit à la hauteur de Sainte-Marthe; de là le pays est encore bas jusque vers la côte de Paracas, qui est haute. Les terres des environs de Surplam sur la même côte sont basses, et l'anerage y est bon; il en est de même de là à la côte de Guinée: Telle est aussi la baie de Panama, et les livres de pilotage ordonnent aux pilotes d'avoir toujours. da sonde à la main et de ne pas approcher d'une telle . profondeur, soit de nuit, soit de jour. Sur les mêmes iner, dépuis les hautes mers de Guatimala en Mexique ja da Californie, la plus grande partie de la côte est basse: aussi peut-on y mouiller surement, En Asje côte de la Chine, les baies de Siam et de Bengale, toute la côte de Coromandel et la côte des environs de Malaca, et près de là l'île de Sumatra du même côté, la plupart de ces côtes sont basses et bongés pour anerer : mais à côté de l'occident de

Sumatra les côtes sont escarpées et haudies; t sont aussi la plupart des îles situées à l'orient de Sumatra, comme les îles de Bornéo, des Célébeses de Gilolo, et quantité d'autres îles de moindre cont sidération qui sont dispersées par-ci par-là sur ces mers, et qui ont de bonnes rades avec plusiours fonds bas : mais les îles de l'Océan de l'Inde orientalit sur-tout l'ouest de ces îles, sont des terres hautse et escarpées; principalement les parties occidents tales, non soulement de Sumatra; mais aussi de Java, de Timor, etc. On n'auroit jamais fait si l'on vouloit produire tous les exemples qu'en pourroit trouver; on dira seulement, en général, qu'il es rare que les côtes hautes soient sans eaux profondes, et au contraire les terres basses et les mets. peu creuses se trouvent presque toujour ensemble 1. »

On est donc assuré qu'il y a des inégalités dans le fond de la mer, et des montagnes très considérables, par les observations que les navigateurs ont faites avec la sonde. Les plongeure assurent aussi qu'il y a d'autres petites inégalités formées par des rochers, et qu'il fait fort froid dans les valles de la mer. En général, dans les grandes mers les profondeurs augmentent, comme nous l'avons dit d'une manière assez uniforme, en s'éloignant ou en s'approchant des côtes. Par la carte que M. Buache a dressée de la partie de l'Océan comprise entre les

Voyage de Dampier autour du monde, tome U, page de le saiv.

will difficulte et d'Amérique, empar les coupés un'il difficulte de la mer depuis le cap Tagrin jusqu'à la crite de Rio-Grande; il paroît qu'il y a des inégalités dans tout l'Océan, comme sur la terre; que les throlbos où il y a des vigies et où l'on trouve quelques rechers à fleur d'eau, ne sont que des sommets de très grosses et de très grandes montagnes; d'intille Dauphine est une des plus hautes pointes; qu'il pa un grand nombre décretis dans cette mer, où l'on est obligé de mettre des vigies; qu'ensuite le terrain tout autour de ces dirolles descend jusqu'à des profondeurs incontrues, et aussi autour de ces îles.

. At l'égard de la qualité des différents terrains qui forment le fond de la mer ', comme il est impossible

M. l'abbé Dicquemare, savant physicien, a fait sur ce sujet des relictions et quelques observations particulières, qui me paroissent l'accorder parfaitement avec ce que j'en ai dit dans ma Théorie de la telle.

<sup>&</sup>quot;Les entretiens avec des pilotes de toutes langues; la discussion des cartes et des sondes écrites; anciennes et récentes; l'examen des corps qui s'attachent à la sonde; l'inspection des rivages, des bancs; velle des couches qui forment l'intérieur de la terre, jusqu'à une profudeur à-peu-près semblable à la longueur des lignes des sondes les plus ordinaires; quelques réflexions sur ce que la physique, la costigaraphie et l'instoire naturelle ont de plus analogue acc cet objet, teus ont fait soupçonner, nous ont même persuadé, dit M. l'abbe Thomanare, qu'il doit exister, dans bien des parages, deux fonds distributs, dont l'un recouvre souvent l'autre par intervalles: le fand antien ou permanent, qu'on peut nommer fond général, et le find agentral, est le sol même du bassin de la mer. Il est composé des

des endroits couverts de bourbe et de vase à une grande épaisseur, et sur lesquels les ancres n'out point de tenue; c'est probablement dans ces unit d'autres endroits ce sont des sables semblables aux sables que nous connoissons, et qui se trouvent de même de différente couleur et de différente grasseur, comme nos sables terrestres : dans d'autres endroits de sables semblables aux sables que nous connoissons, et qui se trouvent de même de différente couleur et de différente grasseur, comme nos sables terrestres : dans d'autres ce sont des coquillages amoncelés, des madrépores, des coraux, et d'autres productions animales, les

telles que la marne, la pierre, la glaise, le sable, les coquilleges; que nous voyons disposés horizontalement, d'une épaisseur égale, sur . une fort grande étendue.... Ici ce sera un fond de marne; là un de glaise, de sable, de roches. Enfin le nombre des fonds généraux qu'on peut discerner par la sonde, ne va guère qu'à six ou sept espèces. Les plus étendues et les plus épaisses de ces couches, se trouvent découvertes ou coupées en biseau, forment dans la mer de grands espaces, où l'on doit reconnoître le fond général, indépendament de ce que les courants et autres circonstances peuvent y déposer d'étranger à sa nature. Il est encore des fonds permanents dont nous n'avons point parlé: ce sont ces étendues immenses de madrépores, de coraux, qui recouvrent souvent un fond de rochers, et ces bancs d'une énorme étendue de coquillages, que la prompte multiplication ou d'autres causes y ont accumulés; ils y sont comme par peuplade Une espèce paroît occuper une certaine étendue, l'espace suivant est occupé par une autre, comme on le remarque à l'égard des coquilles fossiles, dans une grande partie de l'Europe, et peut-être partout. Cosont même ces remarques sur l'intérieur de la terre, et des lieux où la mer découvre beaucoup, où l'on voit toujours une espèce deminer comme par cantons, qui nous ont mis à portée de conclure sur

former des pierres: dans d'autres ce sont des fragmients de pierre, des graviers, et même souvent des
pierres toutes formées, et des marbres; par exemple, dans les îles Maldives on ne bâtit qu'avec de la
pierre dure que l'on tire sous les eaux à quelques
brasses de profondeur; à Marseille on tire de très
leau marbre du fond de la mer: j'en ai vu plusieurs
cachantillons: et bien loin que la mer altère et
gâte les pierres et les marbres, nous prouverons,
dans notre discours sur les minéraux, que c'est
dans la mer qu'ils se forment et qu'ils se conservent,
au lieu que le soleil, la terre, l'air, et l'eau des pluies,

la prodigieuse quantité des individus, et sur l'épaisseur des bancs du fond de la mer, dont nous ne pouvons guère connoître par la sonde que la superficie.

les corrompent et les détruisent.

"Le fond accidentel ou particulier.... est composé d'une quantité prodigieuse de pointes d'oursins de toute espèce, que les marins nomment pointes d'alènes; de fragments de coquilles, quelquefois pourries; de crustacés, de madrépores, de plantes marines, de pyrites, de granites arrondis par le frottement, de particules de nacre, de mica, peut-tre même de tale nauxquels ils donnent des noms conformes à l'apparence; quelques coquilles entières, mais en petite quantité, et comme semées dans des étendues médiocres; de petits cailloux, quelques cristaux, des sables colôrés, un léger limon, etc. Tous ces corps, disséminés par les courants, l'agitation de la mer, etc., provenant en partie des fleuves, des éboulements de falaises, et autres causes accidentelles, ne recouvrent sonvent qu'imparfaitement le fond général, qui 🤊 se représente à chaque instant, quand on sonde fréquemment dans les mêmes parages.... J'ai remarqué que depuis près d'un siècle une grande partie des fonds généraux du golfe de Gascogne et de la Manche n'ont presque pas changé; ce qui fonde encore mon opinion sur les deux fonds. » (Add. Buff.) .

Nous ne pouvons done pas douter que le mail de la mer ne soit composé comme la terre que nous habitons, puisqu'en effet en y trouve les mêmes matières, et qu'on tire de la surface du fond de la mer les mêmes choses que nous tirons de la surface de la terre; et de même qu'on trouve au fond de la mer de vastes endroits converts de coquillages, de madrépores, et d'autres ouvrages des insectes de la imer, on trouve aussi sur la terre une infinité de carrières et de bancs de craie et d'autres matières. remplies de ces mêmes coquillages, de ces madré pores, etc., en sorte qu'à tous égards les parties découvertes du globe ressemblent à celles qui sont couvertes par les eaux, soit pour la composition et pour le mélange des matières, soit par les inégalités de la superficie.

C'est à ces inégalités du fond de la mer qu'on doit attribuer l'origine des courants; car on sent bien que si le fond de l'Océan étoit égal et de néveau, il n'y auroit dans la mer d'autre courant que le mouvement général d'orient en occident, et quelques autres mouvements qui auroient pour cause l'action des vents, et qui en suivroient la direction: mais une preuve certaine que la plupart des courants sont produits par le flux et le reffux, et dirigés par les inégalités du fond de la mer, c'est qu'ils suivent régulièrement les marées, et qu'ils changent de direction à chaque flux et à chaque reflux. Voyez sur cet article ce que dit Pietro della

Valle, au sujet des courants du golfe de Cambaie, et le rapport de tous les navigateurs, qui assurent unanimement que dans les endroits où le flux et le reflux de la mer est le plus violent et le plus impétueux, les courants y sont aussi plus rapides.

Ainsi on ne peut pas douter que le flux et le reflux ne produisent des courants dont la direction suit toujours celle des collines ou des montagnes opposées entre lesquelles ils coulent. Les courants qui sont produits par les vents suivent aussi la direction de ces mêmes collines qui sont cachées sous l'eau; car ils ne sont presque jamais opposés directement au vent qui les produit, non plus que ceux qui ont le flux et le reflux pour cause, ne suivent pas pour cela la même direction.

Pour donner une idée nette de la production des courants, nous observerons d'abord qu'il y en a dans toutes les mers; que les uns sont plus rapides et les autres plus lents; qu'il y en a de fort étendus tant en longueur qu'en largeur, et d'autres qui sont plus courts et plus étroits; que la même cause, soit le vent, soit le flux et le reflux, qui produit ces courants, leur donne à chacun une vitesse et une direction souvent très différentes; qu'un vent de nord, par exemple, qui devroit donner aux eaux un mouvement général vers le sud, dans toute l'étendue de la mer où il exerce son action, produit, au contraire, un grand nombre de courants séparés les uns des autres et bien différents en étendue et en direction:

quelques uns vont droit au sud, d'autres au sudest, d'autres au sud-ouest; les uns sont fort rapides. d'autres sont lents; il y en a de plus et moins forts. de plus et moins larges, de plus et moins étendus, et cela dans une variété de combinaisons si grande, qu'on ne peut leur trouver rien de commun que lacause qui les produit; et lorequ'un vent contraire succède, comme cela arrive souvent dans toutes les mers, et régulièrement dans l'Océan Indien, tous ces courants prennent une direction opposée à la première, et suivent en sens contraire les mêmes routes et le même cours, en sorte que ceux qui alloient au sud vont au nord, ceux qui couloient vers 'le sud-eşt vont au nord-ouest, etc. ; et ils ont la même' étendue en longueur et en largeur, la même vitesse, etc.; et leur cours au milieu des autres eaux de la mer se fait précisément de la même façon qu'il se feroit sur la terre entre deux rivages opposés et voisins, comme on le voit aux Maldives et entre toutes les îles de la mer des Indes, où les courants vont, comme les vents, pendant six mois dans une direction, et pendant six autres mois dans la direction opposée. On a fait la même remarque sur les courants qui sont entre les bancs de sable et entre les hauts-fonds; et en général tous les courants, soit qu'ils aient pour cause le mouvement du flux et du reflux, ou l'action des vents, ont chacun constamment la même étendue, la même largeur, et la même direction dans tout leur cours, et ils

ART. MHL INÉGALITÉS DU FOND DE LA MER. sont très différents les uns des autres en longueur, en largeur, en rapidité, et en direction; ce qui ne peut venir que des inégalités des collines, des montagnes, et des vallées, qui sont au fond de la mer, comme l'on voit qu'entre deux îles le courant suit la direction des côtes aussi bien qu'entre les bancs de sable, les écueils, et les hauts-fonds. On doit donc regarder les collines et les montagnes du fond de la mer comme les bords qui contiennent et qui dirigent les courants, et dès-lors un courant est un Leuve, dont la largeur est déterminée par celle de la vallée dans laquelle il coule, dont la rapidité dépend de la force qui le produit, combinée avec le plus ou le moins de largeur de l'intervalle par où il doit passer, et enfin dont la direction est tracée par

Geci étant entendu, nous allons donner une raison palpable de ce fait singulier dont nous avons parlé, de cette correspondance des angles des montagnes et des collines, qui se trouve par tout, et qu'on peut observer dans tous les pays du monde. On voit, en jetant les yeux sur les ruisseaux, les givières, et toutes les eaux courantes, que les bords qui les contiennent forment toujours des angles alternativement opposés; de sorte que quand un fleuve fait un coude, l'un des bords du fleuve forme d'un côté une avance ou un angle rentrant dans les terres, et l'autre bord forme au contraire une

la position des collines et des inégalités entre les-

quelles il doit prendre son cours.

pointe ou un angle saillant hors des terres, et que dans toutes les sinuosités de leur cours cette correspondance des angles alternativement opposés se trouve toujours: elle est, en effet, fondée sur les lois du mouvement des eaux et l'égalité de l'action des fluides, et il nous seroit facile de démontrer la cause de cet effet; mais il nous suffit ici qu'il soit général et universellement reconnu, et que tout le monde puisse s'assurer par ses yeux que toutes les fois que le bord d'une rivière fait une avance dans les terres, que je suppose-à main gauche, l'autre bord fait, au contraire, une avance hors des terres à main droite.

Dès-lors les courants de la mer, qu'on doit regarder comme de grands fleuves ou des eaux cous rantes, sujettes aux mêmes lois que les fleuves de la terre, formeront de même, dans l'étendue de leur cours, plusieurs sinuosités, dont les avances et les angles seront rentrants d'un côté et saillants de l'autre côté; et comme les bords de ces courants sont les collipes et les montagnes qui se trouvent au-dessous ou au-dessus de la surface des eaux, ils auront donné à ces éminences cette même forme. qu'on remarque aux bords des fleuves. Ainsi on ne doit pas s'étonner que nos collines et nos montagnes, qui ont été autrefois couvertes des éaux de la mer, et qui ont été formées par le sédiment des eaux, aient pris per le mouvement des courants cette figure régulière, et que tous les angles en soient alternativement opposés : elles ont été les bords des courants ou des fleuves de la mer, elles ont donc nécessairement pris une figure et des directions semblables à celles des bords des fleuves de la terre ; et par conséquent toutes les fois que le bord à main gauche aura formé un angle rentrant, le bord à main droite aura formé un angle saillant, comme nous l'observons dans toutes les collines opposées.

Cela seul, indépendamment des autres preuves que nous avons données, suffiroit pour faire voir que la terre de nos continents a été autrefois sous les eaux de la mer; et l'usage que je fais de cette observation de la correspondance des angles des montagnes; et la cause que j'en assigne, me paroissent être des sources de lumière et de démonstration dans le sujet dont il est question : car ce n'étoit point assez d'avoir prouvé que les couches extérieures de la terre ont été formées par les sédiments de la mer, que les montagnes se sont élevées par l'entassement successif de ces mêmes sédiments, qu'elles sont composées de coquilles et d'autres productions marines; il falloit encore rendre raison de cette régularité de figure des collines dont les angles sont correspondants, et en trouver la vraie cause que personne jusqu'à présent n'avoit même soupçonnée, et qui cependant, étant réunie avec les autres, forme un corps de preuves aussi complet qu'on puisse en avoir en

physique, et fournit une théorie appuyée sur des faits indépendants de toute hypothèse, sur un sujet qu'on n'avoit jamais tenté par cette voie, et sur lequel il paroissoit avoué qu'il étoit permis et même nécessaire de s'aider d'une infinité de suppositions et d'hypothèses gratuites, pour pouvoir dire quelque chose de consequent et de systématique.

Les principaux courants de l'Océan sont ceux qu'on a observés dans la mer Atlantique près de la Guinée; ils s'étendent depuis le cap Vert jusqu'à la , baie de Fernandopo: leur mouvement est d'occident en orient, et il est contraire au mouvement général de la mer, qui se fait d'orient en occident. Ces courants sont fort violents, en sorte que les vaisseaux peuvent venir en deux jours de Moura à Rio de Bénin, c'est-à-dire faire une route de plus de cent ginquante lieues; et il leur faut six ou sept' semaines pour y retourner; ils ne peuvênt même sortir de ces parages qu'en profitant des vents orageux qui s'élèvent tout-à-coup dans ces climats: mais il , a des saisons entières pendant lesquelles ils sont obligés de rester, la mer étant continuellement calme, à l'exception du mouvement des courants, qui est toujours dirigé vers les côtes dans cet endroit; ces courants ne s'étendent guère qu'à vingt lieues de distance des côtes. Auprès de, Sumatra il y a des courants rapides qui coulent du midi vers le nord, et qui probablement ont formé

le golfe qui est entre Malaye et l'Inde. On trouve des courants semblables entre l'île de Java et la terre de Magellan. Il y a aussi de très grands courants entre le cap de Bonne-Espérance et l'île de Madagascar, et sur-tout sur la côte d'Afrique, entre la terre de Natal et le Cap. Dans la mer Pacifique, sur les côtes du Péron et du reste de l'Amérique, la mer se meut du midi au nord, et il y règne constamment un vent de midi qui semble être la cause de ces courants; on observe le même mouvement du midi au nord sur les côtes du Brésil, depuis le cap Saint-Augustin jusqu'aux îles Antilles, à l'embouchure du détroit des Manilles, aux Philippines, ét au Japon dans le port de Kibuxia.

Il y a des courants très violents dans la mer voisine des îles Maldives; et entre ces îles ces courants coulent, comme je l'ai dit, constamment pendant six mois d'orient en occident, et rétrogradent pendant les six autres mois d'occident en orient; ils suivent la direction des vents moussons, et il est probable qu'ils sont produits par ces vents, qui, comme l'on sait, souffient dans cette mer six mois de l'est à l'ouest, et six mois en sens contraire.

Au reste, nous ne faisons ici mention que des courants dont l'étendue et la rapidité sont fort considérables: car il y a dans toutes les mers une infinité de courants que les navigateurs ne reconnoissent qu'en comparant la route qu'ils ont faite avec celle qu'ils auroient dû faire, et ils sont souvent

UPPON. It.

obligés d'attribuer à l'action de ces courants la dérive de leur vaisseau . Le flux et le reflux, les vents et toutes les autres causes qui peuvent donner de l'agitation aux eaux de la mer, doivent produire

- On doit ajouter à l'énumération des courants de la mer le fameux courant de Mosckæ, Mosche, ou Male, sur les côtes de Norwège, dont un savant suédois nous a donné la description dans les termes suivants:
- "Ce courant, qui a pris son nom du rocher de Moschensicle, situé entre les deux îles de Lofœde et de Woeræn, s'étend à quatre milles vers le sud et vers le nord.
- « Il est extrémement rapide, sur-tout entre le rocher de Mosche et la pointe de Lofœde; mais plus il s'approche des deux îles de Woeren et de Roest, moins il a de rapidité. Il achève son cours du nord au stêl en six heures, puis du sud au nord en autant de temps.
- « Ce courant est si rapide, qu'il fait un grand nombre de petits tournants, que les habitants du pays ou les Norwégiens appellent gargamer.
- "Son cours ne suit point celui des eaux de la mer dans leur flux et dans leur reflux: il y est plutôt tout contraire. Lorsque les eaux de l'Océan montent, elles vont du sud au nord, et alors le courant va du nord au sud: lorsque la mer se retire, elle va du nord au sud, et pour lors le courant va du sud au nord.
- « Ce qu'il y a de plus remarquable, c'est que tant en allant qu'en revenant, il ne décrit pas une ligne droite, ainsi que les autres courants qu'on trouve dans quelques détroits, on les eaux de la mer montent et descendent; mais il va en ligne circulaire.
- « Quand les eaux de la mer ont monté à moitié, celles du courant vont au sud-est. Plus la mer s'élève, plus il se tourne vers le sud ; de là il se tourne vers le sud-ouest, et du sud-ouest vers l'ouest.
- « Lorsque les eaux de la mer ont entièrement monté, le courant va vers le nord-ouest, et ensuite vers le nord: vers le milieu du reflux, il recommence son cours, après l'avoir suspendu pendant quelques moments....
- «Le principal phénomène qu'on y observe, est son retour par l'ouese, du sud-sud-est vers le nord, ainsi que du nord yers le sud-est. S'il ne revenoit pas par le même chemin, il seroit fort difficile et presque

des courants, lesquels seront plus ou moins sensibles dans les différents endroits. Nous avons va que le fond de la mer est, comme la surface de la terre, hérissé de montagnes, semé d'inégalités, et

impossible de passer de la pointe de Lossede aux deux grandes îles de Woercen et de Boest. Il y a cependant aujourd'hui deux paroisses qui seroient nécessaigement sans habitants, si le courant ne prenoit pas le chemin que je viens de dire; mais scomme il le prend en effet, ceux qui veulent passer de la pointe de Lossede à ces deux îles, attendent que la mer ait monté à moitté, parcequ'alors le courant se dirige vers l'ouest: lorsqu'ils veulent revenir de ces îles vers la pointe de Lossede, ils attendent le mi-reflux, parcequ'alors le courant est dirigé vers le continent; ce qui fait qu'on passe avec beaucoup de facilité.... Or, il n'y a point de courant sans pente; et ici l'eau monte d'un côté et desteud de l'autre.

« Pour se convaincre de cette vérité, il suffit de considérer qu'il y a une petite langue de terre qui s'étend à seize milles de Norwège dans la mer, depuis la pointe de Lofœde, qui est le plus à l'ouest, jusqu'à celle de Loddinge, qui est la plus orientale. Cette petite langue de terre est environnée par la mer; et soit pendant le flux, soit pendant le reflux, les eaux y sont toujours arrêtées, parcequ'elles ne peuvent avoir d'issue que par six petits détroits ou passages qui divisent cette langue de terre en autant de parties. Quelques uns de ces détroits ne . sont larges que d'un demi-quart de mille, et quelquefois moitié moins; ils ne peuvent donc contenir qu'une petite quantité d'eau, Ainsi, lorsque la mer monte, les eaux qui vont vers le nord s'arrêtent en grande partie au sud de cette langue de terre : elles sont donc bien plus élèvées vers le sud que vers le nord. Lorsque la mer se retire et va vers le sud, il arrive pareillement que les eaux s'arrêtent en grande partie au nord de cette langue de terre, et sont par conséquent bien plus hautes vers le nord que vers le sud.

« Les eaux arrêtées de cette manière, tantôt au nord, tantôt au sud, ne peuvent trouver d'issue qu'entre la pointe de Lotœde et de l'île de Woerœn, et qu'entre cette île et celle de Roest.

"La pente qu'elles ont lorsqu'elles descendent, cause la rapidité du courant; et par la même raison cette rapidité est plus grande vers la pointe de Lofœde que par-tout ailleurs. Comme cette pointe est plus

coupé par des bancs de sable: dans tous ces endroits montueux et entrecoupés, les courants seront violents; dans les lieux plats où le fond de la mer se trouvera de niveau, ils seront presque insensibles: la rapidité du courant augmentera à proportion des près de l'endroit où les caux s'arrêtent, la pente y est aussi plus forte;

près de l'endroit où les eaux s'arrêtent, la pente y est aussi plus forte; et plus les eaux du courant s'étendent vers les îles de Woercen et de Roest, plus il perd de sa vitesse...?

« Après cela, il est aisé de concevoir pourquoi ce courant est toujours diamétralement opposé à celui des eaux de la mer. Rien ne s'oppose à celles-ci, soit qu'elles montent, soit qu'elles descendent; sut lieu que celles qui sont arrêtées au-dessus de la pointe de Lefœde ne peuvent se mouvoir ni en ligne droite, ni au-dessus de cette même pointe, tant que la mer n'est point descendue plus bas, et n'a pas, en se retirant, emmené les eaux que celles qui sont arrêtées au-dessusde Lofœde doivent remplacer....

« Au commencement du flux et du reflux, les eaux de la mer ne peuvent pas détourner celles du courant; mais lorsqu'elles ont monté ou descendu à moitié, elles ont assez de force pour changer sa direction. Comme il ne peut alors retourner vers l'est, parceque l'eau est toujours stable près de la pointe de Loftede, ainsi que je l'ai déja dit, il faut nécessairement qu'il aille vers l'ouest, où l'eau est plus basse. » Cette explication me paroît bonne et conforme aux was principes de la théorie des eaux courantes.

Nous devons encore ajouter ici la description du fameux courant de Charybde et Scylla, près de la Sicile, sur lequel M. Brydone à famouvellement des observations qui semblent prouver que sa raisse et la violence de tous ses mouvements est fort diminuée.

"Le fameux rocher de Scylia est sur la côte de la Calabre, le cap
Pelore sur celle de Sicile, et le célèbre détroit du Phare court entre
les deux. L'on entend, à quelques milles de distance de l'entrée du
détroit, le mugissement du courant; il augmente à mesure qu'on
s'approche, et, en plusieurs endroits, l'eau forme de grands tournants, lors même que tout le reste de la mer est uni comme une
glace. Les vaisseaux sont attirés par ces tournants d'eaux; cependant
on court peu de danger quand le temps est calme: mais si les tagnes
reneontrent ces tournants violents, elles forment une mer territé. Le

trécissement des espaces par lesquels elles tendent à passer. Entre deux chaînes de montagnes qui seront dans la mer, il se formera nécessairement un courant qui sera d'autant plus violent que ces

courant porte directement vers le rocher de Scylla: il est à environ un mille de l'entrée du Phare. Il faut convenir que réellement ce fameux Scylla n'approche pas de la description formidable qu'Homère en a faite ; le passage n'est pas aussi prodigieusement étroit ni aussidifficile qu'il le représente : il est probable que depuis ce temps il s'est Fort élargi, et que la violence du courant a diminué en même proportion. Le rocher a près de deux cents pieds d'élévation; on y trouve plusieurs cavernes et une espèce de fort bâti au sommet. Le fanal est à présent sur le cap Pelore. L'entrée du détroit entre ce cap et la Coda di Volpe en Calabre, paroît avoir à peine un mille de largeur; son canal s'élargit, et il a quatre milles auprès de Messine, qui est éloignée de douze milles de l'entrée du détroit. Le célèbre gouffre ou innrnant de Gharybde est près de l'entrée du havre de Messine : il oc-· casione souvent dans l'eau un mouvement si irrégulier, que les vaisseaux ont béaucoup de peine à y entrer. Aristote fait une longue et terrible description de ce passage difficile. Homère, Lucrèce, Virgile, et phineurs autres poëtes, l'ont décrit comme un objet qui inspiroit plus grande terreur. Il n'est certainement pas si formidable aujourd'hui, et il est très probable que le mouvement des eaux depuis ce temps a émoussé les pointes escarpées des rochers, et détruit les . haterles qui resserroient les flots. Le détroit s'est élargi considérabledans cet endroit. Les vaisseaux sont néarmoins obligés de ranger la côte de Calabre de très près, afin d'éviter l'attraction violente occasionée par le tournoiement des eaux; et lorsqu'ils sont arrivés à la partitue plus étroite et la plus rapide du détroit, entre le cap Pelore Ex Scylla, ils sont en grand danger d'être jetés directement contre ce rocher. De là vient le proverbe,

Incidit in Scyllam cupiens vitare Charybdin.

On a placé un autre fanal pour avertir les marins qu'ils approchent rybde, comme le fanal du cap Pelore les avertit qu'ils approde Scylla, » (Add, Buff.) deux montagnes seront plus voisines; il en contre deux bancs de sable ou entre deux bles voisines: aussi remarque-t-on dans l'Océan Indien, qui est entrecoupé d'une infinité d'îles et de bancs, qu'il y a par-tout des courants très rapides qui rendent la navigation de cette mer fort périlleuse; ces, courants ont en général des directions semblables à celles des vents, ou du flux et du reflux qui les produisent:

Non seulement toutes les inégalités du fond de la mer doivent former des courants, mais les côtes mêmes doivent faire un effet en partie semblable. Toutes les côtes fant refouler les eaux à des distances plus ou moins considérables : ce refoulement des eaux est une espèce de courant que les circonstances peuvent rendre continuel et violent; la position oblique d'une côte, le voisinage d'un golfe ou de quelque grand fleuve, un promontoire, en un mot tout obstacle particulier qui s'oppose au mouverment général, produira toujours un courant : or, comme rien n'est plus irrégulier que le fond et let bords de la mer, on doit donc cesser d'être surries du grand nombre de courants qu'on y trouve presque par-tout.

Au reste, tous ces courants ont une largeur de terminée et qui ne varie point: cette largeur du courant dépend de celle de l'intervalle qui est entre les deux éminences qui lui servent de lit. Les courants coulent dans la mer comme les fleuves

167

le les produisent des effets sembles entre les quelles ils coulent, une figure régulière, et dont les angles sont correspondants : ce sont, en un mot, ces courants qui ont creuse nos vallées, figuré nes montagnes, et donné à la surface de notre terre, le requ'elle étoit sous l'eau de la mer, la forme qu'elle conserve encore aujourd'hui.

Si quelqu'un donteit de cette correspondance des angles des montagaes, j'oserois en appeler aux yeux de tous les hommes, sur-tout lorsqu'ils auront lu ce qui vient d'être dit : je demande seulement qu'on ciamine, en voyageant, la position des collines opposées, et les avances qu'elles font dans les vallons, on se convaincra par ses yeux que la vallon étoit le lit, et les collines les bords des courants car les côtés opposés des collines se correspondent exacte. ment, comme les deux bords d'un fleuve. Dès que les collines à droite du vallon font une avance, les collines a gauche du vallon font une gorge. Ces colnos ont aussi, à très peu près, la même élévation; et le jest très rare de voir une grande inégalité de diauteur dans deux collines opposées, et séparées par un vallon: je puis assurer que plus j'ai regarde hes contours et les hauteurs des collimes, plus j'air "été convaincu de la correspondance des angles, et de cette ressemblance qu'elles ont avec les lits et les bonde des rivières; et c'est par des observations rérier sur cette régularité surprenante et sur cette

sur la théorie de la terre me sont venues.

ajoute à cette observation celle des couches produiteles et horizontales, et celle des coquillages répandus dans toute la terre et incorporés dans toutes les différentes matières, et on verra s'il peut y dupir plus de probabilité dans un sujet de cette espèce « "

#### ARTICLE XIV.

### Des vents réglés.

Rien ne paroit plus irrégulier et plus variable que la force et la direction des vents dans nos climats; mais il y a des pays où cente irrégularité n'est pas si grande, et d'autres où le vent souffle constamment dans la même direction, et presque avec la même force.

Quoique les mouvements de l'air dépendent d'in grand nombre de causes, il y en a cependant de principales dont on peut estimer les effets; mais il est difficile de juger des modifications que d'autres causes secondaires peuvent y apporter. La plup puissante de toutes ces causes est la chaleur du soleil, laquelle produit successivement une randification considérable dans les différentes parties de l'atmosphère ce qui fait le vent d'est, qui souffice constamment entre les tropiques, où la raréfaction est la plus grande.

La force d'attraction du soleil, et même celle

is fur l'atmosphère; sont des causes dont est insensible en comparaison de celles dont mous venons de parler. Il est vrai que cem fonces produit dans l'air un mouvement semblable à celui du flux et du restur dans la mer : mais ce mouvement n'est rien en comparaison des agitations de. Fair qui sont produites par la raréfaction; car il ne · faut pas croire que l'air, parcequ'il a du ressort et qu'il est huit cents fois plus léger que l'eau, doive recevoir par l'action de la lune un mouvement de fluxfort considérable. Pour peu qu'on y réfléchisse, on verra que ce mouvement n'est guère plus considérable que celui de flux et du reflux des eaux de la mer; car la distance à la lune, grant supposée la même, une mer d'eau ou d'air, du de telle autre matière fluide qu'on voudra imaginer, aura à-peu-, près le même mouvement, parceque la force qui moduit ce mouvement pénètre la matière, et est proportionnelle à sa quantité. Ainsi une mer d'eau, d'air ou de vif-argent, s'éleveroit à-peu-près à la même hauteur par l'action du soleil et de la lune, net des lors on voit que le mouvement que l'attraction des astres peut causer dans l'atmosphère 🐱 n'est pas assez considérable pour produire une 'grande agitation 🖟 et quairu elle sloive causer un leger mouvement de l'afaire de

L'effet de cetté cause a été déterminé géome quement dans différentes hypothèses, et calculé par M. d'Alembert. Voyez Réflexions sur le marse générale desvepts.

# MINORIE DIPLA MINIS

may coment est tout-à fait insensible en contes son de celui que la chaleur du soleil doit prode en raréfiant l'air; et comme la raréfaction sera tente jours plus grande dans les endroits où le soleil est an zénith, il est clair que le cotrant d'air doit suivre le soleil et former un vent constant et général d'orient en occident. Ce vent souffle continuelles ment sur la mer dans la zone torride, et dans la plui part des endroits de la terre entre les tropiques; Cest le même vent que nons contons au lever du soleil; et en général les vents d'est sont bien plus fréquents et bien plus impétueux que les vent d'ouest; ce vent général d'orient en occident stétend même au-delà des tropiques, et il souffle si constamment dans la mer Pacifique, que les nevires qui vont d'Acapulco aux Philippines font cette route, qui est de plus de deux mille sept cents lieues. ans aucun risque, et, pour ainsi dire, sans aver. besoin d'être dirigés. Il en est de même de la mer Atlantique entre l'Afrique et le Présil; ce vent géné-, ral y souffle constamment. Il se fait sentirumssientre les Philippines et l'Afrique, mais d'une maynière moins constante, à cause des îles et des diffé rents obstacles qu'on rencontre dans cette mer ; car il souffle pendant les mois de janvier, février, mars, et avril, et alla cole de Mosambique et l'Inde mais penda autres mois il cede à d'autres vents, et quoique de vent d'est soit moins sensible sur les côtes qu'en pleine mer, et encore moins de le

cependant il y a des lieux où il souffle presque continuellement, comme sur les côtes orientales du Brésil, sur les côtes de Loango en Afrique, etc.

. Ce vent d'est, qui souffle continuellement sous la ligne, fait que lorsqu'on part d'Europe pour aller en Amérique, on dirige le cours du vaisseau du nord au sud dans la direction des côtes d'Espagne et d'Afrique juaqu'à 20 degrés en-deçà de la ligne, où l'on trouve ce vent d'est qui vous porte directement sur les côtes d'Amérique : et de même dans la mer Pacifique l'on fait en deux mois le voyage de Callao ou d'Acapulco aux Philippines à la faveur de e vent d'est, qui est continuel; mais le retour des Philippines à Acapulco est plus long et plus difficile. A 28 ou 30 degrés de ce côté-ci de la ligne, on trouve des vents d'ouest assez constants; et c'est pour cela que les vaisseaux qui reviennent des Indes, occidentales en Europe ne prennent pas la même route pour aller et pour revenir : ceux qui viennent de la Nouvelle-Espagne font voile le long des côtes et vers le nord jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Havane dans l'île de Cuba, et de là ils gagnent du côté du nord pour trouver les vents d'ouest, qui les aménent aux Açores et ensuite en Espagne. De même dans la mer du Sud ceux qui reviennent des Philippines ou de la Chine au Pérou ou au Mexique, gagnent le nord jusqu'à la hauteur du Japon, et naviguent sous ce parallele jusqu'à une certaine

## AND TA LA

distance de Californie, d'où, en suite nu le le Nouvelle-Espagne, ils arrivent de californie peste, ces vents d'est ne soufflent pas toujule même point; mais en général ils sont au le est depuis le mois d'avril jusqu'au mois de novelles, et ils sont au nord-est depuis novembre jusqu'an avril.

Le vent d'est contribue par son action à ainte enter le mouvement général de la mer d'orielle en occident: il produit aussi des courants qui sont constants et qui ont leur direction, le uns de l'est à l'ouest, les autres de l'est au and-ouest ou an nord-ouest, qui le l'assirrection des éminences et des chaînes de la ritagnes qui sont au fond de la mer, dont les valles qui les intervalles qui le séparent servent de capité à ces courants. De même le vents alternatifs qui soufflent tantôt de l'est, et tantôt de l'ouest, produisent aussi des courants et changent de direction en même temps que ces vents en changent aussi.

Les vents, il souffient constamment pendant quelques mois sont ordinairement suivis de vents contraires, et les navigateurs sont obligés d'attendre celui qui leur est favorable; lorsque des vents viennent à changer, il y a plusiettés jours et qualquefois un mois ou deux de calme ou de tempêtes d'angereuses.

Ces vents généraux causés par la raréfaction de l'atmosphère se condinent différemment pardiffé

ns différents climats. Dans la partie de la mer mantique qui est sous la zone tempé levent du nord souffle presque constamment pendant les mois d'octobre, novembre, décembre, entinvier; c'est pour cela que ces mois sont les plus firorables pour s'embarquer lorsqu'on veut aller de aux Indes, afin de passer la ligne à la favents; et l'on sait par expérience que le va aux qui partent au mois de mars d'Eurone nurrivent quelquefois pas plus tot au Brésilne ceux qui partent au mois d'octobre suivant vent du nord regne presque continuellement Midant Phiver dans la Nouvelle-Zemble et dans le tutres côtes septentrionales. Le vent du midisouffie pendant le mois de juillet au cap Vert : c'est wors le temps des pluies, ou l'hiver de ces climats. An cap de Bonne-Espérance le vent de nord-ouest Me pendant le mois de septembre. A Patna dans 🗱 Lete ... ce même vent de nord-ouest souffle pendant Rismois de novembre, décembre, et il produit de grandes pluies; mais les vents d'est souf-Ment pendant les neuf autres mois. Dans l'Océan Indien, entre l'Afrique et l'Inde, et jusqu'aux îles 🐇 Méliques, les vents moussons régnent d'orient en etcilent depuis janvier jusqu'au commencement de juin, et les vents d'occident commencent aux mois l'août et de septembre, et pendant l'intervalle et de juillet il y a de très grandes tempor la principal par des vents de nord : mais

sur les côtés ces vents varient davantage qu'en pleine mer.

Dans le royaume de Guzarate et sur les côtes de la mer voisine, les vents de nord soufflent depuis le mois de mars jusqu'au mois de septembre, et pendant les antres mois de l'année il règne presque toujours des vents de midi. Les Hollandois, pour revenir de Java, partent ordinairement aux mois de janvier et de février par un vent d'est qui se fait sentir jusqu'à 18 degrés de latitude australe, et ensuite ils trouvent des vents de midi qui les portent jusqu'à Sainte-Hélène.

Il y a des vents réglés qui sont produits par la fonte des neiges; les anciens Grecs les ont observés. Pendant l'été les vents de nord-ouest, et pendant l'hiver ceux de sud-est, se font sentir en Grèce, dans la Thrace, dans la Macédoine, dans la mer Égée, et jusqu'en Égypte et en Afrique; on remarque des vents de même espèce dans le Congo, à Guzaratez à l'extrémité de l'Afrique, qui sont tous produits par la fonte des neiges. Le flux et le reflux de la mer produisent aussi des vents réglés qui ne durent que quelques heures, et dans plusieurs endroits on remarque des vents qui viennent de terre pendant la nuit, et de la mer pendant le jour, comme sur les côtes de la Nouvelle-Espagne, sur celles de Congo, à la Havane, etc.

Les vents de nord sont assez réglés dans les climats des cercles polaires : mais plus on approche plus es vents de nord sont foibles ;

Dans l'Océan Atlantique et l'Éthiopique il y a un rent d'est général entre les tropiques, qui dure more l'année sans aucune variation considérable, à Perception de quelques petits endroits où il change. suivant les circonstances et la position des côtes. 1º Auprès de la côte d'Afrique, aussitôt que vous avez passé les îles Canaries, vous êtes sur de trouver un rent frais de nord-est à environ 28 degrés de latitude nord : ce vent passe rarement de nord-est ou de mord-nord-est, et il vous accompagne jusqu'à 10 derés latitude nord, à environ cent lieues de la côte de Guinée, où l'on trouve au 4° degré latitude nord les calmes et tornados; 2º ceux qui vont aux îles Cabes trouvent, en approchant de l'Amérique, que se même vent de nord est tourne de plus en plus à jest, à mesure qu'on approche davantage; 3º les inites de ces vents variables dans cet Octan sont plus grandes sur les cotes d'Amérique que sur celles d'Afrique. Il y a dans cet Océan un endroit où les ments de sud et de sud-ouest sont continuels; savoir, sout de long de la côte de Guinée dans un espace denviron cinq cents lieues, depuis Sierra-Leona maqu'à l'île de Saint-Thomas. L'endroit le plus etroit de cette mer est depuis la Guinée jusqu'au Bresil, où il n'y a qu'environ cinq cents lieues: ceprinchent les vaisseaux qui partent de la Guinée ne pas leur cours droit au Bresil; mais Ales

cendent du caté du sud, sur tout lorsque des vient du sud sur conse des vient du sud sur ce temps.

Dans la mer Méditerranée le gent souffle de la terre vers la mer, an coucher du soleil, et au contraire de la mer vers la terre au lever, en serte qui le mittine est un vent du levant, et le soir un vent du pouchant. Le vent du midi, qui est pluvieux, et qui souffle ordinairement à Paris, en Bourgogne, et en Champagne, au commencement de novembre, et qui cède à une bise douce et tempérée, produit le beau temps qu'on appelle vulgairement l'été de la Saint-Martin.

Le docteur Lister, d'ailleurs bon observateur, prétend que le vent d'est général qui se fait sentir entre les tropiques pendant toute l'année, n'est produit que par la respiration de la plante appelée lentille de mer, qui est extrêmement abondante dans ces climats, et que la différence des vents sur la terre prévient que de la différence des vents sur la terre prévient que de la différence des vents sur la terre prévient que de la différence des vents en cette ridicule imagination pour cause des vents, en disant qu'à l'heure de midi le vent est plus fout par ceque les finalement plus chaud et respirent l'air plus souvelles, et qu'il souffle il orient en occident, parceque toutes les plantes font un peu le tourne-sor, et respirent toujours du côté du soleil.

Dautres auteurs, dont les vues étoient plus sai-

mon n'est que spécieuse, et il est facile de faire comprendre aux gens même les moins initiés en mécanique, que tout fluide qui environneroit la terre ne pourroit avoir aucun mouvement particulier en vertu de la rotation du globe, que l'atmosphère ne peut avoir d'autre mouvement que celui de cette même rotation, et que tout tournant ensemble et à-la-fois, ce mouvement de rotation est aussi insensible dans l'atmosphère qu'il l'est à la surface de la terre.

La principale cause de ce mouvement constant est, comme nons l'avons dit, la chaleur du soleil; on peut voir sur cela le traité de Halley dans les Transactions philosophiques; et en général toutes les causes qui produiront dans l'air une raréfaction ou une condensation considérable, produiront des vents dont les directions seront toujours directes ou opposées aux lieux où sera la plus grande raréfaction ou la plus grande condensation.

La pression des nuages, les exhalaisons de la terre, l'inflammation des météores, la résolution des vapeurs en pluie, etc., sont aussi des causes qui toutes produisent des agitations considérables dans l'atmosphère; chacune de ces causes se combinant de différentes façons, produit des effets différents: il me paroit donc qu'on tenteroit vainement de donner une théorie des vents, et qu'il faut se bouner à travailler à en faire l'histoire : c'est dans cetté.

Digitized by Google

vue que j'ai rassemblé des faits qui pourront y servir.

Si nous avions une suite d'observations sur la direction, la force, et la variation des vents, dans les différents climats; si cette suite d'observations étoit exacte et assez étendue pour qu'on pût voir d'un coup d'œil le résultat de ces vicissitudes de l'air dans chaque pays, je ne doute pas qu'on n'arrivât à ce degré de connoissance dont nous sommes encore si fort éloignés, à une méthode par laquelle nous pourrious prévoir et prédire s différents états du ciel et la différence des saisons : mais il n'y a pas assez long-temps qu'on fâit des observations météorologiques, il y en a beaucoup moins qu'on les fait avec soin, et il s'en écoulera peut-être beaucoup avant qu'on sache en employer les résultats, qui sont cependant les seuls moyens que nons ayons pour arriver à quelque connoissance positive sur ce sujet.

Sur la mer les vents sont plus réguliers que sur la terre, parceque la mer est un espace libre, et dans lequel rien ne s'oppose à la direction du vent; sur la terre, au contraire, les montagnes, les forêts, les villes, etc., forment des obstacles qui font changer la direction des vents, et qui souvent produisent des vents contraires aux premiers. Ces vents réfléchis par les montagnes se font souvent sentir dans toutes les provinces qui en sont voisines, avec une impétuosité souvent aussi grande que celle du vent

direct qui les produit; ils sont aussi très irréguliers, parceque leur direction dépend du contour, de la hauteur, et de la situation des montagnes qui les réfléchissent. Les vents de mer soufflent avec plus de force et plus de continuité que les vents de terre; ils sont aussi beaucoup moins variables et durent plus long-temps. Dans les vents de terre, quelque violents qu'ils soient, il y a des moments de rémission et quelquefois des instants de repos; dans ceux de mer, le courant d'air est constant et continuel sans aucune interruption: la différence de ces effets dépend de la cause que nous venons d'indiquer.

En général, sur la mer, les vents d'est et ceux qui viennent des pôles, sont plus forts que les vents d'ouest et que ceux qui viennent de l'équateur; dans les terres, au contraire, les vents d'ouest et de sud sont plus ou moins violents que les vents d'est et de nord, suivant la situation des climats. Au printemps et en automne les vents sont plus violents qu'en été ou en hiver, tant sur mer que sur terre; on peut en donner plusieurs raisons: 1° le printemps et l'automne sont les saisons des plus grandes marées, et par conséquent les vents que ces marées produisent, sont plus violents dans ces deux saisons; 2° le mouvement que l'action du soleil et de la lune produit dans l'air, c'est-à-dire le flux et le reflux de l'atmosphère, est aussi plus grand dans la saison des équinoxes; 3° la fonte des neiges au printemps, et la résolution des vapeurs

que le soleil a élevées pendant l'été, qui retombent en pluies abondantes pendant l'automne, produisent, ou du moins augmentent les vents; 4° le passage du chaud au froid, ou du froid au chaud, ne peut se faire sans augmenter ou diminuer considérablement le volume de l'air, ce qui seul doit produire de très grands vents.

On remarque souvent dans l'air des courants contraires: on voit des nuages qui se meuvent dans une direction, et d'autres nuages plus élevés ou plus bas que les premiers, qui se meuvent dans une direction contraire; mais cette contrariété de mouvement ne dure pas long-temps, et n'est ordinairement produite que par la résistance de quelque nuage à l'action du vent, et par la répulsion du vent direct qui règne seul dès que l'obstacle est dissipé.

Les vents sont plus violents dans les lieux élevés que dans les plaines; et plus on monte dans les hautes montagnes, plus la force du vent augmente jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la hauteur ordinaire des nuages, c'est-à-dire à environ un quart ou un tiers de lieue de hauteur perpendiculaire : au-delà de cette hauteur le ciel est ordinairement serein, au moins pendant l'été, et le vent diminue; on prétend même qu'il est tout-à-fait insensible au sommet des plus hautes montagnes : cependant la plupart de ces sommets, et même les plus élevés, étant couverts de glace et de neige, il est naturel de pen-

ser que cette région de l'air est agitée par les vents dans le temps de la chute de ces neiges; ainsi ce ne peut être que pendant l'été que les vents ne s'y font pas sentir. Ne pourroit-on pas dire qu'en été les vapeurs légères qui s'élèvent au sommet de ces montagnes, retombent en rosée, au lieu qu'en hiver elles se condensent, se gélent, et retombent en neige ou en glace, ce qui peut produire en hiver des vents au-dessus de ces montagnes, quoiqu'il n'y en ait point en été?

. Un courant d'air augmente de vitesse comme un courant d'eau, lorsque l'espace de son passage se rétrécit : le même vent qui ne se fait sentir que médiocrement dans une plaine large et découverte, devient violent en passant par une gorge de montagne, ou seulement entre deux bâtiments élevés, et le point de la plus violente action du vent est audessus de ces mêmes bâtiments, ou de la gorge de la montagne; l'air étant comprimé par la résistance de ces obstacles, a plus de masse, plus de densité; et la même vitesse subsistant, l'effort ou le coup du vent, le momentum, en devient beaucoup plus fort. C'est ce qui fait qu'auprès d'une église ou d'uns tour les vents semble Avêtre beaucoup plus violents qu'ils ne le sont à une certaine distance de ces édiaces. J'ai souvent remarqué que le vent réfléchi par un bâtiment isolé ne laissoit pas d'être bien plus violent que le vent direct qui produisoit ce vent réfléchi; et lorsque j'en ai cherché la raison, le n'en

ai pas souvé d'autre que celle que je viens de rape porter: l'air chassé se comprime contre le bâtiment et se réfléchit non seulement avec la vitesse qu'il avoit auparavant, mais encore avec plus de masse; ce qui rend en effet son action beaucoup plus violente.

A ne considérer que la densité de l'air, qui est plus grande à la surface de la terre que dans tout autre point de l'atmosphère, on seroit porté à croire que la plus grande action du vent devroit être aussi

' Je dois rapporter ici une observation qui me paroît avoir échappé à l'attention des physiciens, quoique tout le monde soit en état de la vérifier; c'est que le vent réfléchi est plus violent que le vent direct, et d'autant plus qu'on est plus près de l'obstacle qui le renvoie. J'en ai fait nombre de fois l'expérience, en approchant d'une tour qui a près de cent pieds de hauteur, et qui se trouve située au nord, à l'extrémité de mon jardin, à Montbard : lorsqu'il souffle un grand vent du midi, on se sent fortement poussé jusqu'à trente pas de la tour; après quoi il y a un intervalle dé cinq ou six pas où l'on cesse d'être poussé, et où le vent, qui est réfléchi par la tour, fait, pour ainsi dire, équilibre avec le vent direct; après cela, plus on approche de la tour, et plus le vent qui en est refléchi est violent; il vous repousse en arrière avec beaucoup plus de force que le vent direct ne vous nonasoit en avant. La cause de cet effet, qui est général, et dont out peut faire l'épreuve contre tous les grands bâtiments, contre les collines coupées à plomb, etc., n'est pas difficile à trouver. L'air dans le vent direct n'agit que par sa vitesse et sa masse ordinaire; dans le vent réfléchi, la vitesse est un peu distilitée; mais la masse est considérablement authentée par la compression que l'air souffre contre l'obstacle qui le réfléchit; et comme la quantité de tout mouvement est composée de la vitessé multipliée par la masse, cette quantité est bien plus grande après la compression qu'auparavant. C'est une masse d'air ordinaire qui vous pousse dans le premier cas, et c'est une massalair une ou deux fois plus dense qui vous repousse dans le (Add. Buff.)

àcla surface de la terre, et je crois que coltaest en effet ainti toutes les fois que le ciel est serein : mais lorsqu'il est chargé de nuages, la plus violente action du vent est à la hauteur de ces nuages, qui sont plus denses que l'air, puisqu'ils tombent en forme de pluie ou de grèle. On doit donc dire que la force du vent doit s'estimer non seulement par sa vitesse, mais aussi par la densité de l'air, de quelque cause que puisse provenir cette densité, et qu'il doit arriver souvent qu'un vent qui n'aura pas plus de vitesse qu'un autre vent, ne laissera pas de renverser des arbres et des édifices, uniquement parceque l'air poussé par ce vent sera plus dense. Ceci fait voir l'imperfection des machines qu'on a imaginées pour mesurer la vitesse du vent.

Les vents particuliers, soit qu'ils soient discrire ou réfléchis, sont plus violents que les vents raux. L'action interrompue des vents de terre pend de cette compression de l'air, qui rend chaque bouffée beaucoup plus violente qu'elle ne le seroit si le vent souffloit uniformément; quelque fort que soit un vent continu, il ne causera jamais les désastres que produit la fureur de ces vents qui soufflent, pour ainsi dire, par accès: nous en d'annerons des exemples dans l'article qui suit.

On pourroit considérer les vents et leurs différentes directions sous des points de vue génératix; dont on tireroit peut-être des inductions utiles : par exemple, il me paroît qu'on pourroit diviser les



ventsepar zones; que le vent d'est; qui s'étend à environ 25 ou 30 degrés de chaque côté de l'équateur; doit être regardé comme exerçant son action tout autour du globe dans la zone torride: le-vent de nord souffle presque aussi constamment dans la zone froide, que le vent d'est dans la zone torride; et on a reconnu qu'à la Terre-de-Feu et dans les endroits les moins éloignés du pôle austral où l'on est parvenu, le vent vient aussi du pôle. Ainsi l'on peut dire que le vent d'est occupant la zone torride, les vents du nord occupent les zones froides; et à l'égard des zones tempérées, les vents qui y régnent ne sont, pour ainsi dire, que des courants d'air, dont le mouvement est composé de ceux de ces deux vents principaux qui doivent produire tous les vents dent la direction tend à l'occident; et à l'égard des ats d'ouest, dont la direction tend à l'orient, et qui regnent souvent dans la zone tempérée, soit dans la mer Pacifique, soit dans l'Océan Atlantique, on peut les regarder comme des vents réfléchis par les terres de l'Asie et de l'Amérique, mais dont la première origine est due aux vents d'est et de nord.

Quoique nous ayons dit que, généralement parlant, le vent d'est règne tout autour du globe à environ 25 ou 30 degrés de chaque côté de l'équateur, il est cependant vrai que dans quelques endroits il s'étend à une bien moindre distance, et que sa direction n'est pas par-tout de l'est à l'ouest; car en-



decà de l'équaseur il est un peu est-nord-est, et audelà de l'équateur il est est-sud-est; et plus on s'éloigne de l'équateur, soit au nord, soit au sud, plus la direction du vent est oblique: l'équateur est la ligne sous laquelle la direction du vent de l'est à l'ouest est la plus exacte. Par exemple, dans l'Océan Indien le vent général d'orient en occident ne s'étend guère au-delà de 15 degrés : en allant de Goa au cap de Bonne-Espérance on ne trouve ce vent d'est qu'au-delà de l'équateur, environ au 12° degré de latitude sud, et il né se fait pas sentir en-deçà de l'équateur; mais lorsqu'on est arrivé à ce 12e degré de latitude sud, on a ce vent jusqu'au 28° degré de latitude sud. Dans la mer qui sépare l'Afrique de l'Amérique, il y a un intervalle, qui est depuis le 4e degré de latitude hord jusqu'au 10e ou 11e degré de latitude nord, où ce vent général n'est pas sensible; mais au-delà de ce 10° ou 11° degré, ce vent regne et s'étend jusqu'au 30° degré.

Il y a aussi beaucoup d'exceptions à faire au sujet des vents monsons, dont le mouvement est alternatif: les uns durent plus ou moins long-temps, les autres s'étandent à de plus grandes ou à demoindres distances; les autres sont plus ou moins réguliers, plus ou moins violents. Nous rapporterons ici, d'après Varentus, les principaux phénomènes de cessionts. « Dans l'Océan Indien, entre l'Afrique et l'Inde jusqu'aux Moluques, les vents d'est commencentri-argner au mois de janvier, en durent

jusqu'au commencement de juin; au mois d'août ou de septembre commence le mouvement contraire, et les vents d'ouest régnent pendant trois ou quatre meis; dans l'intervalle de ces moussons, c'est-à-dire à la fin de juin, au mois de juillet, et au commencement d'août, il n'y a sur cette mer auoun vent fait, et on éprouve, de violentes tempêtes qui viennent du septentrion.

Ces vents sont sujets à de plus grandes variations en approchant des terres; car les vaisseaux ne peuvent partir de la côte de Malabar, non plus que des autres ports de la côte occidentale de la presqu'île de l'Inde, pour aller en Afrique, en Arabie, en Perse, etc., que depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril ou de mai : car dès la fint de mai et pendant les mois de juin, de juillet, et d'août, il se fait de si violentes tempêtes par les vents de nord ou de nord-est, que les vaisseaux ne peuvent tenir à la mer; au contraire, de l'autre côté de cette presqu'île, c'est-à-dire sur la mer qui baigne la côte de Coromandel, on ne connoît point ces tempêtes.

"On part de Java, de Ceylan, et de plusieurs endroits au mois de septembre pour aller aux îles Moluques, parceque le vent d'occident commènce alors à souffler dans ces parages; cependant, lorsqu'on s'éloigne de l'équateur de 15 degrésite latitude australe, on perd ce vent d'oneix et on retrouve le vent général, qui est dans con androit un

vent de sud-est. On part de même de Cochin, pour aller à Malaca, au mois de mars, parceque les vents d'ouest commencent à souffler dans ce temps. Ainsi ces vents d'occident se font sentir en différents temps dans la mer des Indes: on part, comme l'on voit, dans un temps pour aller de Java aux Moluques, dans un autre temps pour aller de Cochin à Malaca, dans un autre pour aller de Malaca à la Chine, et encore dans un autre pour aller de la Chine au Japon.

« A Banda les vents d'occident finissent à la fa de mars; il règne des vents variables et des calmes pendant le mois d'avril; au mois de mai les vents d'orient recommencent avec une grande violence. A Cevlan les vents d'occident commencent vers le milieu du mois de mars, et durent jusqu'au commencement d'actobre que reviennent les vents d'est, ou plutôt d'est-nord-est. A Madagiscar, depuis le milieu d'awril jusqu'à la fin de mai, on a des vents de nord et de nord-oueat; mais aux mois de février et de mars ce sent des vents d'orient et de midi. De Madagascar au cap de Bonne-Espérance le vent du nord et les vents collatéraux soufflent pendant les mois de mars et d'avril. Dans le golfe de Bengale le vent de midi se fait sentir avec violence aprècité so d'avril; auparavant il règne dans cette mer des vents de sud-ouest ou de nord-ouest. Les vents d'ouest sont aussi très violents dans la mer de la Chine pendant les mois de juin et de

juillet; c'est aussi la saison la plus contenable pour aller de la Chine au Japon: mais pour revenir du Japon à la Chine, ce sont les mois de février et de, mars qu'on préfère, parceque les vents d'est ou de nord-est régnent alors dans cette mer.

Il y a des vents qu'on peut regarder comme particuliers à de certaines côtes: par exemple, le vent de sud est presque continuel sur les côtes du Chili et du Pérou : il commence au 46e degré ou environ de latitude sud, et il s'étend jusqu'au-delà de Pamema; ce qui rend le voyage de Lima à Panama beaucoup plus aisé à faire et plus court que le retour. Les vents d'occident soufflent presque continuellement, ou du moins très fréquemment, sur les côtes de la terre Magellanique, aux environs du détroit de le Maire; sur la côte de Malabar les vents de nord et de nord-ouest regnent presque continuellement; sur la côte de Guinée levent de nord-ouest est aussi fort fréquent, et à une certaine distance de cette côte, en pleine mer, on retrouve le vent de nordest; les vents d'occident régnent sur les côtes du Japon aux mois de novembre et de décembre. »

Les vents alternatifs ou périodiques dont nous venons de parler, sont des vents de mer; mais il y a sussi des vents de terre qui sont périodiques, et qui reviennent ou dans une certaine saison, ou à de certaine par exemple, sur la sote de Malabar, depuis le mois de septembre prequent mois d'avril, souffle

un vent de l'orient; ce vent commence ordinairement à minuit et finit à midi, et il n'est plus sensible dès qu'on s'éloigne à douze ou quinze lieues de la côte; et depuis midi jusqu'à minuit il règne un vent de mer qui est fort foible, et qui vient de l'occident: sur la côte de la Nouvelle-Espagne en Amérique, et sur celle de Congo en Afrique, il règne des vents de terre pendant la nuit, et des vents de mer pendant le jour: à la Jamaïque les vents souffleat de tous côtés à la-fois pendant la nuit, et les vaisseaux ne peuvent alors y arriver sûrement, ni en sortir avant le jour.

En hiver le port de Cochin est inabordable, et il ne peut en sortir aucun vaisseau, parceque les vents y soufflent avec une telle impétuosité, que les bâtiments ne peuvent pas tenir à la mer, et que d'ailleurs le vent d'ouest, qui y souffle avec fureur, amène à l'embouchure du fleuve de Cochin une si grande quantité de sable, qu'il est impossible aux navires, et même aux barques, d'y entrer pendant six mois de l'année; mais les vents d'est qui soufflent pendant les six autres mois repoussent ces sables dans la mer, et rendent libre l'entrée de la rivière. Au détroit de Babel-Mandel, il y a des vents de sud-est qui y regnent tous les ans dans la même saison, et qui sont toujours suivis de vents de nord-ouest. A Saint-Domingue il y a deux vents différents qui s'élèvent régulièrement pres3:3

que chaque jour: l'un, qui est un vent de mer, vient du côté de l'orient, et il commence à dix heures du matin; l'autre, qui est un vent de terre, et qui vient de l'occident, s'élève à six ou sept heures du soir et dure toute la nuit. Il y auroit plusieurs autres faits de cette espèce à tirer des voyageurs, dont la connoissance pourroit peut- être nous conduire à donner une histoire des vents, qui seroit un ouvrage très utile pour la navigation pour la physique.

Sur l'état de l'air au-dessus des hautes montagnes.

\* Il est prouvé, par des observations constantes et mille fois réitérées, que plus on s'élève au-dessus du niveau de la mer ou des plaines, plus la colonne de mercure des baromètres descend, et que par conséquent le poids de la colonne d'air diminue d'autant plus qu'on s'élève plus haut; et comme l'air est un fluide élastique et compressible, tous les physiciens ont conclu de ces expériences du baromètre, que l'air est beaucoup plus comprimé et plus dense dans les plaines qu'il ne l'est au-dessus des montagnes. Par exemple, si le baromètre, étant à vingt-sept pouces dans la plaine, tombe à dix-huit pouces au haut de la montagne, ce qui fait un tiers de différence dans le poids de la colonne d'air, on a dit que la compression de cet élément étant toujours proportionnelle au poids

incombant, l'air du haut de la montagne est en conséquence d'un tiers moins dense que celui de la plaine, puisqu'il est comprimé par un poids moindre d'un tiers. Mais de fortes raisons me font douter de la vérité de cette conséquence, qu'on a regardée comme légitime et même naturelle.

Faisons pour un morant abstraction de cette compressibilité de l'air que plusieurs causes peuvent augmenter, diminuer, détruire, ou compenser; supposons que l'atmosphère soit également dense par-tout: si son épaisseur n'étoit que de trois lieues, il est sûr qu'en s'élevant à une lieue, c'est-à-dire de la plaine au haut de la montagne, le baromètre, étant chargé d'un tiers de moins, descendroît de vingt-sept pouces à dix-huit. Or, l'air, quoique compressible, me paroît être également dense à toutes les hauteurs, et voici les faits et les réflexions sur lesquels je fonde cette opinion.

- 1° Les vents sont aussi puissants, aussi violents au-dessus des plus hautes montagnés que dans les plaines les plus basses; tous les observateurs sont d'accord sur ce fait. Or, si l'air y étoit d'un ters moins dense, leur action seroit d'un tiers plus foible, et tous les vents ne seroient que des zéphyrs à une lieue de hauteur, ce qui est absolument contraire à l'expérience.
- 2° Les aigles et plusieurs autres oiseaux, non seulement volent au sommet des plus hautes montagnes, mais même ils s'élèvent encore au-dessus à

de grandes hauteurs. Or, je demande s'ils pourroient exécuter leur vol ni même se soutenir dans un fluide qui seroit une fois moins dense, et si le poids de leur corps, malgré tous leurs efforts, ne les raineneroit pas en bas.

- 3º Tous les observateurs qui ont grimpé au sommet des plus hautes montagnes conviennent qu'on y respire aussi facilement que par-tout ailleurs, et que la seule incommodité qu'on y ressent est celle du froid, qui augmente à mesure qu'on s'élève plus haut. Or, si l'air étoit d'un tiers moins dense au sommet des montagnes, la respiration de l'homme, et des oiseaux qui s'élèvent encore plus haut, seroit non seulement gênée, mais arrêtée, comme nous le voyons dans la machine pneumatique dès qu'on a pompé le quart ou le tiers de la masse de l'air contenu dans le récipient.
- 4° Comme le froid condense l'air autant que la chaleur le raréfie, et qu'à mesure qu'on s'élève sur les hautes montagnes le froid augmente d'une manière très sensible, n'est-il pas nécessaire que les degrés de la condensation de l'air suivent le rapport du degré du froid? et cette condensation peut égaler et même surpasser celle de l'air des plaines, où la chaleur qui émane de l'intérieur de la terre est bien plus grande qu'au sommet des montagnes, qui sont les pointes les plus avancées et les plus refroidies de la masse du gibbe. Cette condensation de l'air par le froid, dans les hautes régions de

l'atmosphère, doit donc compenser la diminution de densité produite par la diminution de la charge ou poids incombant, et par conséquent l'air doit être aussi dense sur les sommets froids des montagnes que dans les plaines. Je serois même porté à croire que l'air y est plus dénse, puisqu'il semble que les vents y soient plus violents, et que les oiseaux qui volent au dessus de ces sommets de montagnes semblent se soutenir dans les airs d'autant plus aisément qu'ils s'élèvent plus haut.

De là je pense qu'on peut conclure que l'air libre est à-peu-près également dense à toutes les hauteurs, et que l'atmosphère aérienne ne s'étend pas à beaucoup près aussi haut qu'on l'a déterminée, en ne considérant l'air que comme une masse élastique, comprimée par le poids incombant: ainsi l'épaisseur totale de notre atmosphère pourroit bien n'être que de trois lieues, au lieu de quinze ou vingt comme l'ont dit les physiciens '.

Digitized by GOOG

<sup>&#</sup>x27;Albazen', par la durée des crépuscules, a prétendu que la hauteur de l'atmosphère est de 44,331 toises. Kepler, par cette même durée, lui donne 41,110 toises.

M. de La Hire, en parlant de la réfraction horizontale de 32 minutes, établit le terme moyen de la hauteur de l'atmosphère à 34,585 teises.

M. Mariotte, par ses expériences sur la compressibilité de Pair, donne à l'atmosphère plus de 30,000 toises.

Cependant, en ne prenant pour l'atmosphère que la partie de l'air où s'opère la réfraction, ou du moins presque la totalité de la réfraction, M. Bouguer ne trouve que 5158 toises, c'est-à-dire deux lieues et demie ou trois lieues; et je crois ce résultat plus certain et mieux fondé que tous les autres.

Nous concevons alentour de la terre une première couche de l'atmosphère, qui est remplie de vapeurs qu'exhale ce globe, tant par sa chaleur propre que par celle du soleil. Dans cette couche, qui s'étend à la hauteur des nuages, la chaleur que répandent les exhalaisons du globe, produit et soutient une raréfaction qui fait équilibre à la pression de la masse d'air supérieur, de manière que la couche basse de l'atmosphère n'est point aussi dense qu'elle le devroit être à proportion de la pression qu'elle éprouve : mais à la hauteur où cette raréfaction cesse, l'air subit toute la condensation que lui donne le froid de cette région où la chaleur émanée du globe est fort atténuée, et cette condensation paroît même être plus grande que celle que peut imprimer sur les régions inférieures, soutenues par la raréfaction, le poids des couches supérieures; c'est du moins ce que semble prouver un autre phénomène qui est la condensation et la suspension des nuages dans la couche élevée où nous les voyons se tenir. Au-dessous de cette moyenne région, dans laquelle le froid et la condensation commencent, les vapeurs s'élèvent sans être visibles, si ce n'est dans quelques circonstances où une partie de cette couche froide paroit se rabattre jusqu'à la surface de la terre, et où, la chaleur émanée de la terre, éteinte pendant quelques moments par des pluies, se ranimant avec plus de force, les vapeurs s'épaississent alentour de nous et brumes et

en brouillards: sans cela elles ne deviennent visibles que lorsqu'elles arrivent à cette région où le froid les condense en flocons, en nuages, et par-là même arrête leur ascension; leur gravité, augmentée à proportion qu'elles sont devenues plus denses, les établissant dans un équilibre qu'elles ne peuvent plus franchir. On voit que les nuages sont généralement plus élevés en été, et constamment encore plus élevés dans les climats chauds; c'est que, dans cette saison et dans ces climats, la couche de l'évaporation de la terre a plus de hauteur : au contraire, dans les plages glaciales des pôles, où cette évaporation de la chaleur du globe est beaucoup moindre, la couche dense de l'air paroît toucher à la surface de la terre et y retenir les nuages qui ne s'élevent plus, et enveloppent ces parages d'une brume perpétuelle. (Add. Buff.)

Sur quelques vents qui varient régulièrement.

\*Il y a de certains climats et de certaines contrées particulières où les vents varient, mais constamment et régulièrement; les uns au bout de six mois, les autrès après quelques semaines, et enfin d'autres du jour à la nuit, ou du soir au matin. J'ai dit, page 189 de ce volume, « qu'à Saint-Domingue il y « a deux vents différents, qui s'élèvent régulière- « ment présque chaque jour; que l'un est un vent « de mer qui vient de l'orient, et que l'autre est un

« vent de terre qui vient de l'occident. » M. Fresnave m'a écrit que je n'avois pas été exactement informé. « Les deux vents réguliers, dit-il, qui soufflent à Saint-Domingue, sont tous deux des vents de mer, et soufflent l'un de l'est le matin, et l'autre de l'ouest le soir, qui n'est que le même vent renvoyé; comme il est évident que c'est le soleil qui le cause, il y a un moment de bourrasque que tout le monde remarque entre une heure et deux de l'aprèsmidi. Lorsque le soleil a décliné, raréfiant l'air de l'ouest, il chasse dans l'est les nuages que le vent du matin avoit confinés dans la partie opposée. Ce sont ces nuages renvoyés qui, depuis avril et mai jusque vers l'automne, donnent dans la partie du Port-au-Prince les pluies réglées qui viennent constamment de l'est. Il n'y a pas d'habitant qui ne prédise la pluie du soir entre six et neuf heures, lorsque, suivant leur expression, la brise a été renvoyée. Le vent d'ouest ne dure pas toute la nuit, il tombe régulièrement vers le soir; et c'est lorsqu'il a cessé, que les nuages poussés à l'orient ont la liberté de tomber, dès que leur poids excède un pareil volume d'air : le vent que l'on sent la nuit est exactement un vent de terre qui n'est ni de l'ouest, mais dépend de la projection de la côte. Au Port-au-Prince, ce vent du midi est d'un froid intolérable dans les mois de janvier et de février : comme il traverse la ravine de la rivière froide, il y est modifié 1. »

' Note communiquée à M. de Buffon par M. Fresnaye, conseiller

## Sur les lavanges.

\* Dans les hautes montagnes, il y a des vents accidentels qui sont produits par des causes particulières, et notamment par les lavanges. Dans les Alpes, aux environs des glacières, on distingue plusieurs espèces de avanges. Les unes sont appelées lavanges venteuses, parcequ'elles produisent un grand went; elles se forment lorsqu'une neige nouvellement tombée vient à être mise en mouvement, soit par l'agitation de l'air, soit en fondant par-dessous au moyen de la chaleur intérieure de la terre : alors la neige se pelotonne, s'accumule, et tombe en coulant en grosses masses vers le vallon; ce qui cause une grande agitation dans l'air, parcequ'elle coule avec rapidité et en très grand volume, et les vents que ces masses produisent sont si impétueux, qu'ils renversent tout ce qui s'oppose à leur passage, jusqu'à rompre de gros sapins. Ces lavanges couvrent d'une neige très fine tout le terrain auquel elles peuvent atteindre, et cette poudre de neige voltige. dans l'air au caprice des vents, c'est-à-dire sans direction fixe; ce qui rend ces neiges dangerettes pour les gens qui se trouvent alors en campagne, parcequ'on ne sait pas trop de quel côté tourner. pour les éviter, car en peu de moments on se trouve

au conseil supériour de Saint-Domingue, en date du 10 mars 1777.

enveloppé et même entièrement enfoui dans la neige.

Une autre espèce de lavanges, encore plus dangereuse que la première, sont celles que les gens du pays appellent schlaglauwen, c'est-à-dire lavanges frappantes; elles-ne surviennent pas aussi rapidement que les premières, et néanmoins elles renversent tout ce qui se trouve sur leur passage, parcequ'elles entrainent avec elles une grande quantité de terres, de pierres, de cailloux, et même des arbres tout entiers, en sorte qu'en passant et ext arrivant dans le vallon, elles tracent un chamin de destruction en écrasant tout ce qui s'oppose à leur passage. Comme elles marchent moins rapidement que les lavanges qui ne sont que de neige, on les évite plus aisément : elles s'annoncent de loin; car elles ébranlent, pour ainsi dire, les montagnes et lés vallons par leur poids et leur mouvement, qui cansent un bruit égal à celui du tonnerre.

Au reste, il ne faut qu'une très petite cause pour produire ces terribles effets; il suffit de quelques fletons de neige tombés d'un arbre ou d'un rocher, en même du son des cloches, du bruit d'une arme a deu, pour que quelques portions de neige se petite chent du sommet, se petite nonnent et grossissent en descendant jusqu'à devenir une masse aussi grosse qu'une petite montagne.

Les habitants des contrées sujettes aux lavanges ont imaginé des précautions pour se garantin de

leurs effets; ils placent leurs bâtiments contre quelques petites éminences qui paissent rompre la force de la lavange : ils plantent aussi des bois derrière leurs habitations; on peut voir au mont Saint-Gothard une forêt de forme triangulaire, dont l'angle aigu est tourné vers le mont, et qui semble plantée exprès pour détourner les lavanges et les éloigner du village d'Urseren et des bâtiments situés au pied de la moltagne; et il est défendu, sous de grosses peines, de toucher à cette forêt, qui est, pour ainsi dire, la sauve-garde du village. On voit de même, dans plusieurs autres endroits, des murs de precaution dont l'angle aigu est opposé à la montagne, afin de rompre et détourner les lavanges; il y a une muraîlle de cette espèce à Davis, au pays des Grisons, au-dessus de l'église du mélieu, comme aussi vers les bains de Leuk ou Loueche en Valais. On voit dans ce même pays des Grisons et dans quelques autres endroits, dans les gorges de montagne, des voûtes de distance en distance; placées à côte du memin et taillées dans le roc, qui servent aux passagers de refuge contre les lavanges. (Add. Buff.).

#### ARTIGLE XV.

Des vents irréguliers, des ouragans, des trombes, et de quelques autres phénomènes causés par l'agitation de la mer et de l'air.

Les vents sont plus irréguliers sur terre que sur mer, et plus irréguliers dans les pays élevés que dans les pays de plaines. Les montagnes non seulement changent la direction des vents; muis même elles en produisent qui sont ou constants, ou variables suivant les différentes causes : la fonte des neises qui sont au-dessus des montagnes, produit ordinairement des vents constants qui durent quelquefois assez long-temps; les vapeurs qui s'arrêtent contre les montagnes et qui s'y accumulent, produisent des yents variables, qui sont très fréquents dans tous les ofimats, et il y a autant de variations dans ces mouvements de l'air qu'il y a d'inégalités sur la surface de la terre. Nous ne pouvons donc donner sur cela que des exemples, et rapporter les faits qui sont avérés; et comme nous manquons d'observations suivies sur la variation des vents, et même sur celle des saisons dans les différents pays, nons ne prétendons pas expliquer toutes les causes de ses différences, et nous nous bornerons à indicher celles qui nous paroîtront les plus naturelles et les plus probables.

Dens les détroits, sur toutes les côtes avancées,

ART. XV. VERME IRREGUL., CHRAGANS, etc. 1 201 à l'extrémité et aux environs de tous les premontoires, des presqu'iles, et des caps, et dans tous les golfes étroits, les orages sont fréquents; mais il y a outre cela des mers beaucoup plus orageuses que d'autres. L'Océan Indien, la mer du Japon, la mer Magellanique, celle de la côte d'Afrique au-delà des Canaries, et de l'autre côté vers la terre de Natal, la mer-Rouge, la mer Vermeille, cont toutes fort sujettes aux tempêtes. L'Océan Atlan-, tique est aussi plus orageux que le grand Ocean, qu'on a appelé, à cause de sa tranquillité, mer Racifique: dependant cette mer Pacifique n'est absolement tranquille qu'entre les tropiques, et jusqu'au quart environ des zones tempérées; et plus on approche des pôles, plus elle est sujette à des vents variables dont le changement subit cause squivent des tempétes.

Tous les continents terrestres sont sujets à des vents variables qui produisent souvent des effets singuliers: dans le royaume de Cachemire, qui est environné des mentagnes de Caucase, on éprouve à la montagne Pire-Penjele des changements soudains; on passe, pour ainsidire, de l'été à l'hiver en moins d'une heure! il y règne deux vents directement opposés, l'un de nord et l'autre de midi, que, selon Bernier, on sent successivement en thoins de deux gents pas de distance. La position de cette montagne doit être singulière, de l'été de la de l'étre observée. Dans la presqu'île de liade,

qui est traverste du nerd au sud par les montagnes de Gate, on a l'hiver d'un côté de ces montagnes; etiliété de l'autro-cêté dans le même temps, en sorté que sur la côte de Coromandel l'air est serein et tranquillo, et fort chaud, tandis qu'à celle de Malabar, quoique sous la même latitude, les pluies; les orages, les tempêtes, rendent l'air aussi froid qu'il peut l'être dans ce climat; et au contraire lersenion a l'été à Malabar, on a l'hiver à Corotrandel. Cette même différence se trouve des deux côtés du cap de Rasalgate en Arabie : dans la partie de la mer qui est au nord du cap, il regne une grande tranquillité, tandis que dans la partie ani est au sud on éprouve de violentes tempêtes. Il en est encoré de même dans l'île de Ceylan:-l'hiver et les grands vents se font sentir dans la partie septentrionale de l'île, tandis que dans les parties alle ridionales il fait un très beau temps d'été; et au contraire quand la partie septentricant le jouit de la douceur de l'été, la partie méridionale à son tour est plongéé dous un sir sombre, orageux, et pluvieux. Cela arrive ann seulement dans plusieurs endroits du continent des Indes, mais aussi dans plusieurs îles: per exemple, à Céram, qui est une longue île dans le voisinage d'amboirre, on a l'hiver dans la partie septentrionale de File, et l'été en rème temps dans la partie méridionale; et l'astervalle qui sépare les deux saisons n'est pas de trois ou quatre lieues.

En ligypte il régne convent pondant l'été des vents du midi qui sont si chiuds, qu'ils empichent la respiration; ils élèvent une si grande quantité de sable, qu'il semble que le ciel est couwert de nuages épais; ce-sable est si fin et il est chassé avec tant de violence; qu'il pénètre partout, et même dans les coffres les mieux fermés: lorsque ces wents durent plusieurs jours, ils causont des mandies épidémiques, et souvent elles sont suiviss d'une grande mortalité. Il pleus très. rapement on Egypte; cependant tous lepans il y a quelques jours de pluie pendant les mois de décembre, janvier, et février. Il s'y forme aussi des brouillards épais qui sont plus fréquents que les pluies, sur-tout aux environs du Caire: ces brouillards commencent au mois de novembre, et contiang par endant l'hiver; ils s'élèvent avant le lever de solui ; pendant toute l'année il tombe une resée si abondante, lorsque le ciel est serein, qu'on paurreit la prendra pour une petite pluie.

Dans la Perse l'inver commence en novembre et dura jusqu'en mars: le froid y est assez fort pour y former de la glace, et il tombe beaucoup de neige dans les montagnes; et souvent un peu dans les plaines; depuis le mois de mars jusqu'au mois de mai le g'élève des vents qui soufflent avec force et qui raménent la chaleur; du mois de mai au mois de septembre le ciel est serein, et la chaleur de la saison est modérée pendant la guit par des vents

frais qui s'élètent tone les soirs, et qui dumnt jusqu'eu lendemain matin; et en automne il se fait des vents qui, comme ceux du printemps, soufflent avec force; cepandant, quoique ces vents soient assez violents, il est rare qu'ils produisent des ouragens et des tempêtes: mais il s'élève souvent pendant l'été, le long du golfe Persique, un vent très dangereux que les habitants appellent Samyel; et qui est encore plus chaud-et plus terrible que celui d'Égypte dont nous venens de parlen; ce yest est suffocant et mortel; son action est presque semblable à celle d'un tourbillon de vapeur enflammée, et on ne peut en éviter les éffets lorsqu'on s'y trouve inalheureusement enveloppé. Il s'élève aussi sur la mattrouge, en été, et sur les terres de l'Arabie, un vent de même espèce qui suffoque les hommes et les animaux, et qui transporte une si grande quantité de sable, que bien des gens prétendent que cette mer se trouvera comblée avec le temps par l'entagement successif des sables qui y tombent: il y a seuvent de ces nuées de sable en Arabit, qui obscurcissent l'air et qui forment des tourbillons dangereux. Ala Vera-Cruz, lorsque le vent de nord souffle, les maisons de la ville sont presque enterrées sous le sable qu'un vent pareil amène: il s'élève aussi des vents shauds en été à Négapatan dans la presqu'ile de l'Inde, aussi bien qu'à Pétapouli et à Massilipatan. Ces vents brûlants qui font périr les honines, ne sont heude l'air: tant que la chaleur de l'air est moindre que celle du corps des animaux, le mouvement de l'air est rafraîchissant; mais si la chaleur de l'air est plus grande que celle du corps, alors le mouvement de l'air ne peut qu'échaut de brûler. A Goa, l'hiver, ou plutôt le temper pluies et des tempetes, est aux mois de mai, de juin, et de juillet; sans cela les chaleurs y seroient insupportables.

Le cap de Bonne-Espérance est fameux par ses tempêtes et par le nuage singulier qui les produit : ce nuage ne paroît d'abord que comme une petite tache ronde dans le ciel, et les matelots l'ont appelé-œil de bœuf; j'imagine que c'est parcequ'il se soutient à une très grande hauteur qu'il paroît si petit. De tous les voyageurs qui ont parlé de ce nuage, Kolbe me paroît être celui qui l'a examiné avec le plus d'attention : voici ce qu'il en dit, tome I, page 224 et suivantes : «Le nuage qu'on voit sur les montagnes de la Table, ou du Diable, ou du Vent, est composé, si je ne me trompe, d'une infinité de petites particules poussées premièrement contre les montagnes du Cap, qui sont à l'est, par les vents d'est qui règnent pendant presque toute

l'année dans la zone torride; ces particules ninsi pouseées sont afrêtées dans leur cours par ees liautes montagnes, et se ramassent sur leur côté oriental; alors elles devienment visibles, et y for-· ment de petits monceaux ou assemblages de nuages, qui, étant incessamment poussés par le vent d'est, s'élèvent au sommet de ces montagnes. Ils n'y restent pas long-temps tranquilles et arrêtés; contraints d'avancer, ils s'engouffrent entre les collines qui sont devant eux, où ils sont serrés et pressés comme dans une manière de canal : le vent les presse au dessous, et les côtés opposés des deux montagnes les retiennent à droite et à gauche. Lorsqu'en avançant toujours ils parviennent au pied de quelque montagne où la campagne est un peu plus ouverte, ils s'étendent; se déploient, et deviennent de nouveau invisibles; mais bientôt ils sont chassés sur les montagnes par les nouveaux nuages qui sont poussés derrière eux, et parvieunent ainsi, avec beaucoup d'impétuosité, sur les montagnes les plus hautes du Cap, qui sont celles du Vent et de la Table, où regne alors un vent tout contraire: là il se fait un conflit affreux, ils sont poussés par-derrière et repoussés par-devant; ce qui produit des tourbillons horribles, soit sur les hantes montagnes dont je parle, soit dans la vallée de la Table, où ces nuages voudroient se précipiter. Lorsque le vent de nord-ouest a cédé le champ de bataille, celui de sud-est augmente et continue

de souffier avec plus ou moins de violence pendant son semestre; il se renforce pendant que le nunge de l'œil de bœuf est épais, parceque les particules qui viennent s'y amasser par-derrière, s'efforcent d'avancer; il diminue lorsqu'il est moins épais, parcequ'alors moins de particules pressent par-derrière, il baisse entièrement lersque le mage ne paroît plus, parcequ'il n'y vient plus de l'est de nouvelles particules, ou qu'il n'en arrive pas asser; le nuage enfin ne se dissipe point, ou plus parceque de nouvelles matières remplacent par-derrière celles qui se dissipent par-devant.

"Toutes ess circonstances du phénomène conduisent à une hypothèse qui en explique si bien toutes les parties: 1º Derrière la montagne de la Table on remarque une espèce de sentier ou une traînée de légers brouillards blancs, qui, commençant sur la descente orientale de cette montagne, aboutit à la mer, et occupe dans son étendue les montagnes de Pierre. Je me suis très souvent occupé à contempler cette traînée, qui, suivant moi, étoit causée par le passage rapide des particules dont je parle, depuis les montagnes de Pierre jusqu'à celle de la Table.

"Ces particules, que je suppose, doivent être extrêmement, embarrassées dans leur marche par les fréquents chocs et confre-chocs causés non seulement par les montagnes, mais encore par les

vente de sud et d'est qui regnent aux lisux circonveisins du Cap; c'est ici ma seconde observation. J'ai déja parlé des deux montagnes qui sont situées sur les pointes de la baje Falzo ou fausse baje : l'une s'appelle la Leure pendante, et l'autre Norwène, Lorsque les particules que je conçois sent poussées sur oss montagned les vents d'est, elles en sont repoussées par les vents de sud, et qui les porte sur les montagnes voisines; elles y sout arrêtées pendant quelque temps et y paroissent en nuages, comme elles le faisoient sur les deux montagnes de la baie Fako, et même un peu davantage. Ces nuages sont souvent fort épais sur la Hollande Hottentote, sur les montagnes de Stellenbosch, de Drakenstein, et de Pierre, mais sur-tout sur la montagne de la Table et sur celle du Diable.

enstamment deux ou trois jours avant que les vents de sud-est soufflent, on aperçois sur la Tête du lion de petits nuages noirs qui la couvrent; ces nuages sont, suivant moi, composés des particules dont j'ai parlé: si le vent de nord-ouest règne encore lorsqu'elles arrivent, elles sont arrêtées dans leur course; mais elles ne sont jamais chassées fort loin jusqu'à ce que le vent de sud-est commence.

Les premiers navigateurs qui ont approché du cap de Bonne-Espérance ignoroient les effets de ces palages funestes, qui semblent se former lentement,

ART. XV. VERTS IRNOSE, CURAGANS, etc. tranquillement, et sans aucun mouvement sensible dans l'air, et qui tout d'un coup lancent la temptte, et causent un orage qui décipite les vaisseurs. dans le fond de la mer, sur-tout lorsque les veiles . sont déployées. Dans la terre de Natal il se forme aussi un petit muage semblable à l'æll de bouf du cap de Bonne-Espérance, et de ce muage il sert un vent terrible et qui produit les mêmes effets. Banche mer qui est entre l'Afrique et l'Amèrique, sur-tout sous l'équateur et dans les parties voisines de l'équateur, il s'élève très souvent de ces espèces de tempêtes. Près de la côte de Guinée il se fait quelquesofs trois ou quatre de ces orages en un jour : ils sont causés et annoncés, comme ceux du cap de Bonne-Espérance, par de petits nuages noire; le reste du ciel est ordinairement fort serein, et la mer tranquille. Le premier coup de vent qui sort de ces nuages est furieux, et feroit périr les vaisseaux en pleine mer, si l'on ne prenoit pas auparavant la préceution de caler les voiles. C'est principalement aux mois d'avril, de mai, et de juin, qu'on éprouve ces tempêtes sur la mer de Guinee, parcequ'il n'y règne aucun vent réglé dans cette saison, et plus bus, en descendant à Loango, la saison de ces orages sur la mer voisine des côtes de Leango est celle des mois de janvier, février, mars, et avril. De l'autre côté de l'Afrique, au cap de Guardafui, il s'élève de ces especes de tempêtes au mois de mai, et les antiages qui les produisent sont ordinairement au BUFFOR. II.

nord, comme ceux du cap de Bonne-Espérance. Toutes ces tempétes sont douc produites par des vents qui sortent d'un puage, et qui ont une direction, soit du nord au sud, soit du nord-est au sudouest, etc.: mais il y a d'autres espèces de tempêtes que l'on appelle des ouragans, qui sont encore plus viclentes que celles-ci, et dans lesquelles les vents semblent venir de tous les côtés; ils ont un mouvement de tourbillon et de tournoiement auguel rien ne peut résister. Le calme précède ordinairement ces horribles tempêtes, et la mer parott alors aussi unie qu'une glace; mais dans un instant la fureur des vents élève les vagues jusqu'aux nues. Il y a des endroits dans la mer où l'on ne peut pas aborder, parceque alternativement il y a ou des calmes ou des ouragans de cette espèce: les Espagnols ont appelé ces endroits calmes et tornados. Les plus considérables sont auprès de la Guinée, à deux ou trois derés latitude nord: ils ont environ trois cents ou trois cent cinquante lieues de longueur sur autant de largeur, ce qui fait un espace de plus de trois cent mile lieues carrées. Le calme ou les orages sont presque continuels sur cette côte de Guinée, et # ra des vaisseaux qui y oat été retenus trois mois sans pouvoir en sortir.

Lorsque les vents contraires arrivent à la fois dans le même endroit, comme à un centre, ils produitent ces tourbillons et ces tournoiements d'air par la contraitété de leur mouvement, comme les

ART. XV. VENTS IRBEGUL., OURAGANS, etc. courants contraires produisent dens l'eau des mouffres ou des tournalements: mais lorsque ces vents trouvent en opposision d'autres vents qui contrebalancent de loin leur action, alors ils tournent autour d'un grand espace dans lequel il règne un calme perpétuel; et c'est ce qui forme les calmes dont nous parlons, et desquels il est souvent impréssible de sortir. Ces endroits de la mer sont marqués sur les globes de Senex, aussi bien que les directions des différents vents qui régnent ordinaire ment dans toutes les mers. A la vérité, je serois porté à croire que la contrariété seule des vents ne pourroit pas produire cet effet, si la direction des côtes et la forme particulière du fond de la mer dans ces endroits n'y contribuoient pas; j'imagine donc que les courants causés en effet par les vents, mais dirigés par la forme des côtes et des inégalités du fond de la mer, viennent tous aboutir dans ces endroits, et que leurs directions opposées et contraires forment les tornados en question dans une plaine environnée de tous côtés d'une chaîne de montagnes.

Les genffres ne paroissent être atre, shose que des tournoiements d'eau causés par l'action de deux ou de plusieurs courants opposés. L'Euripe, si fameux par la mort d'Aristote, absorbe et rejette alternativement les gaux sept fois en vingt-quatre heures: ce gouffre est près des côtes de la Gréet. Le Charybde, qui est près du détroit de Sierle, rejette

et àbsorbe les came trois fois en vingt quatre heures. Au neste, on n'est pas trop sur du nombre de ces absermatives de mouvement dans ces gouffres. Le docteur Placentia, dans son traité qui a pour titre l'Egeo redivivo, dit que l'Euripe a des mouvements irréguliers pendant dix-huit ou dix-neuf jours de chaque mois, et des mouvements réguliers pendant onne jours; qu'ordinairement il ne grossit que d'un pied, et rarement de deux pieds; il dit aussi que les auteurs ne s'accordent pas sur le flux et le reflux de l'Euripe; que les uns disent qu'il se fait deux foie, d'autres sept., d'autres onze, d'autres douze, d'autres quatorze fois, en vingt-quatre heures; mais que Loirius l'ayant examiné de suite pendant un jour entier, il l'avoit observé à chaque six heures d'une manière évidente et avec un mouvement si ziolent, qu'à chaque fois il pouvoit faire tourner alternativement les roues d'un moulin,

Le plus grand gouffre que l'on connoisse est celui de la mer de Norwège; on assure qu'il a plus de vingtlieues de circuit; il absorbe pendant six heures tout ce qui est dans son voisinage, l'eau, les baleines, les vaisseaux, et rend ensuite pendant autant de temps tout ce qu'il a absorbé.

Il n'est pas nécessaire de supposer dans le fond de la mer des trous et des abymes qui engloutissent continuellement les eaux, pour rendre raison de ces gouffres; on sait que quand l'eau a deux directions controires, la composition de tes mouvements

Les gouffres ne sont plont que des tournoiements d'eau qui sont produits par des courants opposés; et les ourngans ne sont que des tourbillons ou tourneiements d'eir produits par des vents contraires : ées ouragans sont communs dans la mer de la Chine et du Japon, dans celle des tles Antilles, et en plusieurs autres endroits de la mer, sur-tout auprès des terres avancées et des côtes élevées; mais ils sont encore plus fréquents sur la terre; et les effets en sont quelquesois prodigieux. « J'ai vu, dit Beliarmain, je ne le eroirois pas si je ne l'eusse pas vu, une fosse énorme creusée par le vent, et soute la terre de oette fosse emportée sur un village, en sorte que

l'endrait d'an la terre avoit été enlevée paroissoit unt trou épanventable, et que le village fut entièrement enterré par cette terre transportée ... On peut voir dans l'Histoire de l'Académie des Sciences et dans les Transactions philosophiques le détail des effets de planteurs ouragans qui paroissent inconcevables, et qu'en auroit de la paine à croire, si les faits n'étoient attestés par un grand nambre de témoins caulaires, véridiques, et intelligents.

Le nest de même des trombes; que les navigateurs ne voient jamais sans érainte et sans admiration. Ces trombes sont fort fréquentes auprès de certaines côtes de la Méditerrenée, sur-tout lorsque, le ciel est fort couvert, et que le vent souffet, même temps de plusieurs côtés; elles sont communes près des caps de Laodicée, de Garage, et de Carmel, que dans les autres parties de la Métitemanée. La plupart de ces trombes sont autant de cylindres d'eau qui tombent des nues, quoiqu'il comble quelquefois, sur-tout quand on est à quelque distance, que l'eau de la mer s'élève en haut.

Mais il faut distinguer deux espèces de trombes. La première, qui est la trombe dont nous venons de parler, n'est autre chose qu'une nuée épaisse, comprimée, resserrée, et réduite en un petit espace par des vents opposés et contraires; lesquels, soufaint en même temps de plusieurs cotés, donnent la nuée de forme d'un tourhillon cylindrique, et

Bollaumings, de ascensu mentis in Deum. .

font que l'en tambe tout à la foie sous cette forme cylindrique, la quantité d'eau est si grande et la chute en est si précipitée, que si malheureusement une de ces trombes tembeit sur un vaisseau, alle le hriseroit et le submergeroit dans un instant. Ou prétend, excela pourroit être fondé, qu'en timpit sur la trombe plusieurs coups de canons chargement boulets, on la sompt, et que cette commotion de l'air la fait cesser assez promptement : cela revient à l'effet das cloches quon somme pour écarter des nuages qui pertent le tonnerre et la grêle.

L'autre espèce de trombe s'appelle typhon; et plusieurs anteurs ont confondu le typhon avec l'ougan, sur tout en parlant des tempêtes de la mer la Chine, qui est en effet sujette à tous deux: cependant ils ont des causes bien différentes. Le typhon ne descend pas des nuages comme la première espèce de trombe; il n'est pas uniquement produit par la tournoiement des vents comme l'ouragan : il s'élève de la mer vers le giel avec mise grande violences et quoique ces typhons ressemblent aux tourbillons qui s'élèvent sur la terrie en tournoyant, ils out une autre origine. On voit souvent, lorsque les vents sont violents et contraires, les oumgais élever des tourbillons de sable; dé terre, et souvent ils milèvent et transportent dans es tourbillon les maisons, les arbres, les animaux. La typhons de per, au contraire, restent dans la même place, et ils n'ont pas d'autre cause que celle

des seux souterrains; car la mer est alors dans une grande ébuilition; et l'air est si sort rempli d'enha-luitus suffureuses, que le ciel paroit caché d'une trade conleur de cuivre, quoiqu'il n'y ait aucun mage et qu'on puisse voir à travers ces vapeurs le soldif et les étoiles: c'est à ces seux souterrains qu'on paut astribuer la sièdeur de la mer de la Chine en laiver, où ces typhons sont très fréquents.

Nous allons donner quelques exemples de la manière dont ils se produisent. Voici ce que dit Thévenot dans son Voyage du Levant: « Nous vimes des
trombes dans le golfe Persique entre les îles Quésomo, Laréea, et Ormus. Je crois que peu de personnes
ont considéré les trombes avec toute l'attention que
j'ai faite dans la rencontre dont je viens de parler,
et peut-être qu'on n'a jamuis fait les remarques que
le hasta m'a donné lieu de faire; je les exposerai
vene toute la simplicité dont je fais profession dans
mint le récit de mon voyage, afin de rentireles choses
plus sensibles et plus aisées à comprendre.

La première qui parut à nos yeux étoit du côté du mord ou tramontane, entre nous et l'île Quéso mo, à la portée d'un fusil du vaisseau; nous avions alors la proue à gree levant ou mord-est. Nous aperçames d'abord en cet endroit l'eau qui bouillonnoit et étoit élevée de la surface du la mer d'environ un pied; elle étoit blanchâtre, et au-dessus paroissent comme une fumée moire un petrépaisse, de manière

Voyes Activerud. Lips. supple, tome I, page 405.

ART. XV. VEINE MARGES., OFRAGANS, etc. 219 quarcela ressembloit propretaent à un un de paille où Pon auroit mis le feu, mais qui ne féroit entere que fumer : cela faisbit un bruit sourd, semblable à celui d'un torrent qui court avec beaucoup de violence dans un profond vallon; mais ce bruit ctoit more d'un autre un peu plus clair, semblable à un fort siffiement de serpents ou d'oies. Un pou après nous vimes comme un canal obscur qui avoit assez de ressemblance à une fumée qui va montant aux nues en tournant avec beaucoup de vitesse, et ce-canal paroissoit gros comme le doigt, et le même bruit continuoit toujours. Ensuite la lumière nous en otaila vue, et nous connûmes que cette trombe weit finie, parceque nous vimes que cette trombe . ne s'élevoit plus, et ainsi la durée n'avoit pas de de plus d'un dumi-quart d'heure. Celle-là finie, nous en vimes une autre du côté du midi, qui continenta de la même manière qu'avoit fait la précédente; presque aussisot il s'en fit une semblable à côté de celle-ci vers le-couchant, et incontinent après une troisième à côté de cette seconde : la plus éloignée des trois pouvoit être à portée des mousquet loin de nous; elles paroissoient toutes trois comme trois tas de paille hauts d'un pied et demi ou de deux, qui fumoient beaucoup, et faisoient même bruit que la première. Ensuite nous vimes tout autant de canaux qui venoient depuis les nues sue ces endroits où l'eau étoit elevée, et chacun de ces caraux étoit large par le bout qui tenoit à la nue, comme le lange hout

d'une trompatte, et fitiesit la maine figure pour l'expliquer intelligiblement) que pent faire la luamelle ou la tette d'un animal tirée perpendiculairement par quelque poids. Ces canaux paroissoient blancs d'une blancheur blafarde, et je crojs que cictoit l'eau qui étoit dans ces canaux traffsparents qui les faisoit paroitre blancs : car appuremment ils étoient déja formés avant que de tirer leau, selon qu'on peut juger par ce qui suit; et lorsqu'ils étoient vides, ils ne paroissoient pas, de même qu'un canal de verre fort clair, exposé au jour devant nos yeux à quelque distance, ne paroît pas, s'il n'est rempli de quelque liqueur teinte. Ces canaux n'étolent pas droits, mais courbés en quelques endroits; même ils p'étoient pas perpendiculaires : au contraire, depuis les nues où ils paroissoient entés jusqu'aux endrateoù ils tiroient l'eau, ils étoient fort inclinés; et ce qui est de plus particulier, c'est que la mue en étoit attachée la seconde de ces trois avent été chassée du vent, ce canal la suivit sons se rompre et sans quitter le lieu où il tiroit leau, et passant derrière le canal de la première, ils furent quelque temps croisés comme en sautoir, ou en croix de Saint-André, Au commencement ils étoient sous trois gros comme le deigt, since n'est suprès de la nue qu'ils étoient plus pros, comme j'ai déin remaif qué; mais dans le suite celui-de la premité de res trois se grossit comidérablement : pour de cet déadeux suires, je n'en ai autre chose dire, car

la dernière formée ne dura guere davantage qu'avoit duré celle que nous avions vue du côté du nord. La seconde du côté du mididura environ un quart d'heure: mais la première de ce même côté dura un neu davantage, et ce fut celle qui nous donna le plus de crainte; et c'est de celle-là qu'il me reste encore quelque choso à dire. D'abord son canal étoit gros comme le doigt; ensuite il se fit gros comme le bras, et après comme la jambe, et enfin comme un gros tronc d'arbre, autant qu'un homme pourroit : embrasser. Nous voyions distinctement au travers de ce corps transparent l'eau qui montoit en serpentant un peu; et quelquefois il diminuoit un peu. de groeseur, tantôt par haut et tantôt par bas : pour 🖠 lors il ressembloit justementtà un boyau rempli de quelque matière fluide que l'on presseroit avec les doigts, ou par haut pour faire descendre cette. liqueur, ou par bas pour la faire monter; et je mé persuadai que c'étoit la violence du vent qui faisoit ces changements, faisant monter l'eau fort vite lorsqu'il pressoit le canal par le bas, et la faisant descendre lorsqu'il le pressoit par le baut. Après cela il diminua tellement de grosseur, qu'il étoit plus menu que le bras, comme un boyau qu'on alonge en le tirant perpendiculairement; ensuite il retourna gros comme la cuisse; après il redevint fort menu: enfin je via que l'eau élevée sur la superficie de la mer commençoità calmisser; et le bout du canal qui lui touchoit, s'en sépara et s'esrécit,

comme si on l'eat lie, et alors la lumière qui mons parut par le moyen d'un nuage qui se détourna, m'en ota la vue. Je ne laissai pas de regarder encore quelque temps si je ne le reverrois point, parceque j'avois remarqué que par trois ou quatre fois le canal de la seconde de ce même côté du midi nous avoit paru se rompre par le milieu; et incontinent après nous le revoyions entier, et ce n'étoit que la lumière qui nous en cachoit la moité: mais j'eus beau regarder avec toute l'attention possible, je ne revis plus celui-ci, et il ne se fit plus de trombe, etc.

car si elles viennent sur un vaisseau, elles se molent dans les voiles, en sorte que quelquefois elles l'enlèvent, et, le laissant ensuite retomber, elles le coulent à fond, et cela arrive particulièrement quand c'est un petit vaisseau ou une barque tout au moins, si elles n'enlevent pas un vaisseau, elles rompent toutes les voiles, ou bien laissent tomber dedans toute l'eau qu'elles tiennent; ce qu'i le fait souvent couler à fond. Je ne doute point que ce ne soit par de semblables accidents que plusieurs des vaisseaux dont on n'a jamais eu de nouvelles, ont été per dus, puisqu'il n'y a que trop d'exemples de ceux que l'on a su de certitude avoir péri de cette manière. »

Je soupconne qu'il y a plusieurs illusions d'optique dans les phénomènes que ce voyageur nous racente; mais j'ai été bien aise de rapporter les faits tels qu'il a cru les voir, afin qu'on puisse ou les

"Les canaux ou manches de ces trombes se plioient selon que le vent emportoit les nues auxquelles ils étoient attachés; et malgré l'impulsion du vent, no de dellement ils ne se détachoient pas, mais encores sembloit qu'ils s'alongéassent pour les suivre, en s'étrécissant et se grossissant à mesure que le nuage s'élevoit ou se baissoit.

«Ces phénomènes nous causèrent beaucoup de frayeur, et nos matelots, au lieu de s'enhardir, mentoient leur peur par les contes qu'ils déhits ent. Si ces trombes, disoient-ils eviennent à tombér sur notre vaisseau, elle l'enleveront, et, le laissant ensuite retomber, elles te submergeront. D'autres (et cenx-ci étoient les officiers) répondoient d'un ton décisif qu'elles n'enleveroient pas le vaisseau, mais que venant à le rencontrer sur leur route, cet obs-accle romproit la communication qu'elles avoients avec l'eau de la mer, et qu'étant pleines d'eau, toute l'eau qu'elles renfermoient tomberoit perpendiculairement sur le tillac du vaisseau et le briseroit.

«Pour prévenir ce malheur, on amena les voiles et on chargea le canon, les gens de mer prétendant que le bruit du canon, agitant l'air, fait crever les trombes et les dissipe: mais nous n'eumes par les soin de recourir à ce remède; quand elles eurent couru pendant dix minutes autour du vaisseau, les unes à un quart de lieue, les autres à une moindre distance, nous vîmes que les canaux s'étrécissoient peu à peu, qu'ils se détachèrent de la superficie de la mer, et qu'enfin ils se dissipèrent...»

Il paroit par la description que ces deux toyageurs donnent des trombes; qu'elles sont produites, au moins en partie, par l'action d'un seu
ou d'une fumée qui s'élève du fond e la mer avec
une grande violence, et qu'elles sont fort différences
de l'autre espèce de trombe qui est produité sar
l'action des vents contraires, et par la compression
forcée et la résolution subite d'un ou de pussieurs
quages, comme le décrit Machaw: « L'es trombes,
dit-il , que j'ai eu occasion de voir, m'ont pari
Tome l', page 191.— " Tome II, page 56.

Digitized by Google

autant de cylindres d'ean qui tembeient des nuites, quoique par la réflexion des colonnes qui descendent, ou par les gouttes qui se détachent de l'ean qu'elles contiennent et qui tombent, il semble quelquefois, sur tout quand on en est à quelque distance, que l'eau s'élève de la mer en haut. Pour rendre raison de ce phénomène, on peut supposer que les nuées étant assemblées dans un même endroit par des vents opposés, ils les obligent, en les pressant avec violence, de se condenser et de descendre en tourbillons.

reste beaucoup de faits à acquérir avant qu'on puille donner une explication complète de ces plate omènes; il me paroît seulement que s'il y a son les eaux de la mer des terrains mêlés de soufre, de la tume, et de minéraux, comme l'on n'en pout guère douter, on peut concergir que ces matières venant à s'enflammer, produisent une grande quanair comme en produit la poudre à camen; que cette quantité d'air nouvellement généré et prodigieusement raréfié s'échappe et monte avec Muidité, ce qui doit élever l'eau et peus produire contrombes qui s'élévent de la mer vers le ciel : et de matières sulfureuss que contient un nuage, il se forme un courant d'air qui descende perpendiculairement du nuage vers la mer, toutes les parties aqueuses que

Voyez l'Analyse de l'air de M. Hales, et le Traité de l'artillerie de M. Robins.

contient le nuage peuvent suivre le courant d'air et former une trombe qui tombe du ciel sur la mer. Mais il faut avouer que l'explication de cette espèce de trombe, non plus que celle que nous avons donnée par le tegrinoiement des vents et la compression des nuales, ne satisfait pas encere à tout; car on aura raison de nous demander pourquoi l'on ne voit pas plus souvent sur la terre, comme sur la mer, de ces espèces de trombes qui tombent perpendiculairement des nuages.

L'Histoire de l'Acadine, année 1727 tion d'une trombe de terre qui parut à Capestan près de Béziers; c'étoit une colonne assez noire qui descendoit d'une nue jusqu'à terre, et dimissuoit toujours de la geur en approchant de la terre, où elle se terminoit en pointe; elle obéissoit au vent qui souffloit de l'ouest au sud-ouest; elle étoit accompannée d'une espèce de fumée fort épaisse et d'une bruit pareil à celui d'une mer fort agitée; arrachant quantité de rejetons d'olivier, déracinant des arbres et jusqu'à un gros noyer qu'elle transporta jumqu'à quarante ou cinquante pas, et marquant son chemin par une large trace bien battere, où trois carrosses de front auroient passé. Il perut une autre colonne de la même figure, mais qui se joignit bientôt à la première; et après que le tout eut disparu, il tomba une grande quantité de rele\_

Cette espece de trombe paroît être encore diffé-

ART. XV. VENES REGGE., OURAGANS, cic. 225 rente des doux autres : il n'est pas dit qu'elle contint de l'eau, et il semble, tant par ce que je viens d'en rapporter, que par l'explication qu'en a donnée M. Andoque, lorsqu'il a fait part de l'observation de ce phénomène à l'Académie, que cette trombe n'étoit qu'un tourbillen de vent épaissi et. rendu visible par la ponssière et les vapeurs condensées qu'il contenoit. Dans la même histoire, année 1741, il est parlé d'une trombe vue sur le lac de Genève: cétoit une colonne dont la partie supérieure aboutissoit à un nuage assez noir, et dont la partie inférieure, qui étoit plus étroite, se terminait un peu au-dessus de l'eau. Ce météore ne dura que quelques minutes; et dans le moment qu'il se dissipa, on aperçut une vapeur épaisse qui montoit de l'endroit où il avoit paru, et là même les eaux du lac bouillonnoient et sembloient faire effort pour s'élever. L'air étoit fort calme pendant le temps que parest cette trombe; et lorsqu'elle se dissipa, il ne s'ensuivit ni vent ni pluie. « Avec tour ce que nous savens déja, dit l'historien de l'Acadèmie, sur les trombes marines, ne seroit-ce pas une prouve de plus qu'elles ne se forment point par le seul conflit des vents, et qu'elles sont presque toujours produites par quelque éruption de vapeurs souterraines, ou même de volcans, dont on sait d'ailleurs que le fond de la mer n'est pas exempt? Les tourbillons d'air et les ouragens qu'on croit communément être la cause de ces sortes de phó-BUFFON. II.

nomants, pourroient donc bien n'en être que l'effet pu une suite accidentelle."

Sur la violence des vents du midi dans quelques contrées septentrionales.

Les voyageurs russes ont observé qu'ir l'entrée du territoire de Milim, il y a sur le bord de la Lena. à gauche, une grande plaine entièrement couverted'arbres renversés, et que tous ces arbres sont couchés du sud au nord en ligne droite, sur une étendue de plusieurs lieues; en sorte que tout ce district, autrefois couvert d'une épaisse forêt, est aujourd'hui jonché d'arbres dans cette même direction du sud au nord. Cet effet des vents méridionaux dans le nord a aussi été remarqué ailleurs. Dans le Groenland, principalement en automne, il reme des vents si impétueux, que les maisons s'en ébranlent et se fendent; les tentes et les bateaux en sont emportés dans les airs. Les Grocolandois assurent même que quand ils veulent sortir pour mettre leurs canots à l'abri, ils sont obligés de ramper sur le ventre, de peur d'être le jouet des vents. En été, on voit s'élever de semblables tourbillons, qui bouleversent les flots de la mer, et font pirouetter les bateaux. Les plus fières tempêtes vieument du sud, tournent au nord et siy calment: c'est alors que la glace des baies est enlevée de son lit, et se disperse sur la mer en monceaux. (Ad. Buf.)

## Sur les trombes,

\*M. de La Nux, que j'ai déja eu occasion de circe plusieurs fois dans mon ouvrage, et qui a démetusé plus de quarante ans dans l'île de Bourbon, s'ést trouvé à portée de voir un grand nombre de troubbes, sur lesquelles il à bien voulu mé communiquer ses observations, que je crois devoir donner ici par extrait.

Les trombes que cet observateur a vues, se sont formées, 1º dans des jours calmes et des intervalles de passage du vent de la partie du nord à celle du sud, quoiqu'il en ait vu une qui s'est formée avant ce passage du vent à l'autre, et dans le courant même d'un vent de nord, c'est-à-dire assez long-temps avant que ce vent ent cessé; le nuage daquel cette trombe dépendoit, et auquel elle tenoit, était encore violemment poussé; le soleil se montroit, en même temps derrière lui, eu égard à la direction du vent: d'étoit le 6 janvier, vers les onze houres du matin.

dans des nuées détachées, fort apaisses en apparence, hien plus étendues que profondes, et bien terminées par dessous parallèlement à l'horizon, le dessous de ces nuées paroissant toujours font noir.

3º Toutes ces trombés se sont mentrées d'abend

sous la forme de cônes renversés, dont les bases étoient plus ou moins larges.

par ces cones renverses, et qui quelquelois tenoient par ces cones renverses, et qui quelquelois tenoient au même nuage, quelques unes n'ont pas du leur entier effet: les unes se sont dissipées à une petité distance du nuage; les autres sont descendues vers la surface de la mer, et en apparence fort près, sous la forme d'un long cône aplati, très étroit, et pointu par le bas. Dans le centre de ce cône, et sur toute sa longueur, régnoit un canal blanchâtire, transparent, et d'un tiers environ du diamètre du cône, dont les deux côtés étoient fort noirs, sui tout dans le commencement de leur apparence.

Elles ont été observées d'un point de l'île de Bourbon élevé de cent cinquante toises au-dessus du niveau de la mer, et elles étoient, pour la plupart, à trois, quatre, ou cinq lieues de distance de l'endroit de l'observation, qui étoit la maison même de l'observateur.

Voici la description détaillée de ces trombes.

Quand le bout de la manche, qui pour lors est fort pointu, est descendu environ au quart de la distance du nuage à la mer, on commence à voir sur l'eau, qui d'ordinaire est calme et d'un blanc transparent, une petite noirceur circulaire, effet du frémissement (ou tournoiement) de l'eau: à mesure que la pointe de cette manche descend, l'eau bouillemes, et d'autant plus que cette pointe

appunabet de plus près da surface de la mes, et l'esu de la mer s'élève, successivement en tourbillon, à plus eu moins de hauteur, et d'environ vingt pieds dans les plus grosses trombes. Le bout de la mande est toujours au-dessus du tourbillon, dont la grossein est propertionnée à celle de la trombe qui le fait mouvoir. Il ne paroît pas que le bout de la merche atteigne jusqu'à la surface de la mer, au-

On voit quelquefois sortir du même nuage de gros et de parits cônes de trombes, il y en a qui ne pareirsent que comme des falets, d'autres un pareirsent que comme des falets, d'autres un pareirs forts. Du même nuage on voit sortir assez soit-le plupart se dissipent très près de leur sorte, et remoment visiblement à leur nuage : dans, ce dernier cas, la manche s'élargit tout à coup jusqu'àr l'entrémité inférieure, et ne parôit plus qu'un cy linds suppendu au nuage, déchiré par en bas, et de peude longueur.

Les trombés s'large base, c'est-à-dire les grasses trombés, s'élargissent insensiblement dans touis leur longueur et par le bas qui paroit s'éloignes de la mier et se rapprocher de la nue. Le tourbillon qu'elles expitent sur l'eau diminue peu à peu, et bientôt la manche de cette trombe s'élargit dans sa partie inférieure et prend une forme presque cylindaique: c'est dans cet état que des deux côtés élargis du canal on voit comme de l'eau entrêt en

tenraceant vivement et shondsument dans le nuage; et c'est enfin par le rasconvoissement sucmont de cette espèce de cylindre que finit l'appamissé de la trombe.

Les plus grosses trombes se dissipent le juipins vite, quelques unes des plus grosses durent plus grosses durent plus grune demi-heure.

On voit asses ordinairement tombar de forses ondées; qui sortent du même endroit du nuage d'où sont sorties et auxquelles tiennent endore quelquefois les trombes: ces ondées cachent seuvent seu yeux celles qui me sont pas entore dissipées. J'en ai vu, dit M. de La Nux, deux le 26 pai 1755, très distinctement, au milieu d'anne que devint si forte, qu'elle m'en déroba la vue

Le vent, ou l'agitation de Kair inférieur sous la nuée, ne temptailes grosses ni les petites trombes; soulement cette impulsion les détourne de la perpendiculaire : les plus petites forment des comprises très remarquables, et quelquefois des sinuouités; on sorte que leur extrémité qui aboutissoit à l'ent de la mer, étoit fort éloignée de l'aplomb de l'autre extrémité qui étoit dans le nuage.

On ne voit plus de nouvelles trombés se foimer leraqu'il est tombé de la pluie des nuages d'où siles postent.

« Le 14 juin de l'année 1556, sur les quatur houres après midi, j'étois, dit M. de La Nux, su bord de le mer, élevé de vingt à vingt-cinq pieds au-detens de sen niveau. Je vis sortir d'un même page douze à quatorze trombes complètes, dent time soulement considérables, et sui-tout la dennière. Le anal du iniliau de la manche étoit si transparant; qu'à travers je voyois les nuages que detrière elle, à mon égard, le soleil éclairoit. Le nuage, magasin de tant de trombes, s'étendoit à-peu-près du aud-ést au nord-quest, et cette sposse trambe, dont il s'agit uniquement ici, me restoit vers le sud-sud-ouest.; le soleil étoit déja fort bas, puisque nout étiens dans les jours les plus courts. Je, mé vie-poist d'ondées timber du nuage : son élévation dempérée être de cinque dix cents toises au plus.

Plus le ciel est charge de nuages, et plus il est cisé d'obsaiver les trombés et toutes les apparences.

qui les accom pagment.

M. de la Nux pense, peut-être avec raison, que des trompes na sont que des portions virqueuses du musge qui sont entraînées par différents tourists. lans, c'est à dire par des tournoisments de l'air sur périeur engoyfré dans les masses des nuées dans le nuage total est somposé.

Ce qui paroît preuver que ces trombes sont composées de parties visqueuses c'est leur tenacité, et, pour ainsi dire, leur cohérence; car elles fent dan indéxions et des courbures, même en seus comtailles, saus se rompre: si coste matière des trombes néttait pas visqueuse, poutrois en concevoir comment elles se courbent et abbissent dun vente, saus

Digitized by Google

se rempre? Si toutes les parties nétoient pas fortement adhérentes entre elles, le vent les dissiperoit, ou tout au moins les feroit changer de forme; mais comme cette forme est constante dans les trombes grandes et petites, c'est un indice presque cartain de la ténacité visqueuse de la matière qui les contpose.

Ainsi le fond de la matière des trombes est une substance visqueuse contanne dans les mages, et chaque trombe est formée par un tourbillon d'air iqui, s'engouffre entre les nuages, et boursoullant le mage inférieur, le perce et descend avec son onveloppe de matière visqueuse; et comme les nombes qui sont complètes descendent depuis le nuaga jusque sur la surface de le mer, l'eau frémira, bouillonnera, tourbillonnera à l'endroit vers lequelle bant de la trombe sera dirigé par l'effet de l'air qui sont de l'extrémité de la trombe comme du tuyad d'un soufflet: les effets de ce soufflet sur la mer sugmenteront à mesure qu'il s'en approchera; et que l'orifice de cette espèce de tuyau, s'il vient à sélargir, laissera sortir plus d'air.

On a cru mal à propos que les trombés en levoient l'éau de la mer, et qu'elles en renfermoient une gentude quantité: se qui a fortifié se préjugé, et sent les pluies, ou plutôt les averses qui térribles soutent aux environs des trombés. Le canal du minheu de voutes les trombés est toujours transparent, de quelque côté qu'on les regarde : si l'eau de la

sentement dans ses côtés; presque toutes les tromites sentement dans ses côtés; presque toutes les tromites sentement des inflexions, et ces inflexions se font seuvent en sens contraite, en forme d'S, dont là stre est au nuage et la queue à la mer. Les espèces de trombes dont nons venons de parler ne peuvent donc contenir de l'eau, ni pour la verser à la mer, ni pour la montre au truge : ainsi ces trombes ne sent à craindre que par l'impétuosité de l'air qui sert de leur orifice inférieur; car il paroîtra certain à tous coux qui auront occasion d'observer ces trombes, qu'elles ne sont composées que d'un air engoussiré dans un nuage visqueux, et déterminé par son tournoiement vers la surface de la mer.

M. de La Nux a su des trombes autour de l'été de Bourhan dans les mois de janvier, mai, juin, botto-bre, c'està dire en toutes saisons; il en a vu dans des temps calmes et pendant de grands vents: mais menmouse on peut dire que ces phénomènes ne se montrent que rarement, et ne se montrent guest que sur la mer, parceque la viscosité des nunées ne peut provenir que des parnes himbélieuses et grasses que la chalcur du soleil et les vents enlévent à la surface des caux de la mer, et qui se trouvent resemblées, dans des nuages assez voisins débea surface des par cette raison qu'en me voit pas de parties de par cette raison qu'en me voit pas de parties de par cette raison qu'en me voit pas de parties la tumineuses et huileuses que l'action de la

Digitized by Google

chaleur pourroit an détachair. On en voit auss dant quelquefois sur la terre, et même à de grandes distances de la mer; ce qui peut arriver lorogrades thinget visqueux sont poussés rapidement par aus sent violent de la mer vers les terres. M. de Grignen ava au mois de juin 1768, en Lorreine, près de Vauvillier, dans les coteaux qui sont une cuite de l'empiétament des Vosges, une trombe très bien feumée; elle avoit environ cinquatie toissede hauteur. sa forme étois celle d'une colonne, et elle sommeniquoit à un gros nuage fort épais, et paussé par un ou plusieurs vents violents, qui frispient utusner rapidement la trombe, et produisoient des éclairs et des coups de tonnerre. Cette trombe ne dura que sept ou huit minutes, et vint se briser sur la base du coteau, qui est élevé de cinq ou ax conts pieds ...

Plusieurs voyageurs ont parlé des trombes de mer, mais personne ne les a si bien abservées que M. de La Nux. Par exemple, ces voyageurs disent qu'il s'élève au-dessus de la mer une framée noine, lersqu'il se forme qualques trombes; nous pouvons assurer que cette apparence est tromponse, et nu dépend que de la situation de l'observateur; s'il est platé dans un lieu auses élevé pour que le tourbillem qu'une mombe excite sur l'eau ne surprincepas à cas yeux l'horison sensible, il ne varra que la fillem.

Note communiquée par M. de Orignon à M. de Bulle de 6 août

gélever et netomber en pluie, sans aucun mélenge. de famés, et on le reconnotura avec la dernière évidemes, si le soisil échaire le lieu du phénoméne.

Les trombes dont nous venous de parler n'ent sign de sommun avec les bouillonnements et les fur méss que les feux sous-marins excitent quelquefais, et dont nous avons fait mention ailleurs; ces trombes ne resolutions ni n'excitent aucune fumée. Elles sont asses rapet par tout seulement les lieux de la mer où l'en en voit le plus souvent sont les plages des climats chauds, et en même temps celles où les calmes sont ordinaires et où les vents sont le plus inconstants; elles sont peut-être aussi plus frequentes près les îles et vers les côtes que dans la pleine mer. (Adil. Buff.)

## ARTICLE XVI.

Des volcans et des tremblements de terre.

Les montagnes ardentes qu'on appelle volunt; renforment dans lour sein le soufre, le bitume, et les matières qui servent d'aliment à un feu-gouterrain, dont l'effet, plus violent que celuide le poudre que du tonnerre, a de tout temps étenné, effrayé les hommes, et désolé la terre. Un volcan est un canon d'un volume immense, dont l'ouvesture a souvent plus d'une demi-lieue : cette large bouche à fou vomit des torrents de fumée et de flammes, des fleuves.

deditume, de soufre, et de métal fondu, devantes de condres et de pierres, et quelquesois elle lamps à plusieurs lieues de distance des masses de rochers éstermes, et que toutes les forces humaines réunies no pourroient pas mettre en mouvement. L'embasement est si terrible, et la quantité des matières ardentes, fondues, calcinées, vitrifiées, que la montagne rejette, est si abondante, qu'elles enterrent les villes, les forêts, couvrent les campagnes de cent et de deux cents pieds d'épaisseur, et forment quelquefois des collines et des montaghes, qui ne sont que des monceaux de ces matières entassées. L'action de ce feu est si grande, la force de l'explosion est si violente, qu'elle produit par sa réaction des secousses assez fortes pour ébranler et faire trembler la terre, agiter la mer, renverser les montagnes, détruire les villes et les édifices les plus solides, à des distances même très considérables.

Ces effets, quoique naturele, ont été régardés comme des prodiges; et quoiqu'on voie en petit des effets du feu asseu samblables à coux des volçans, le grand, de quelque nature qu'il soit, a si fort le droit de nous étonner, quo je ne suis pas surpris que quelques auteurs aient pris ces montagnes pour les soupiraux d'un feu central, et le peuple pour les bouches de l'onfer. L'étonnement produit la crainte, et la crainte fait naître la superstition : les habitants de l'île d'Islande croient que les mugissements de leur volcan sont les cris des damnés,

et que leurs éruptions sont les effets de la fureur et du désespoir de ces malheureux.

Fout cela n'est cependant que du bruit, du fou , et de la fumée : il se trouve dans une montagne des veines de soufre, de bitume, et d'autres matières inflammables; il s'y trouve en même temps des minéraux, des pyrites, qui peuvent fermenter, et qui fermentent en effet toutes les fois qu'elles sont exposées à l'air ou à l'humidité: il s'en trouve ensemble. une très grande quantité; le feu s'y met et cause une explosion proportionnée à la quantité des matières enflammées, et dont les effets sont aussi plus ou moins grands dans la même proportion : voilà ce que c'est qu'un volcan pour un physicien, et il lui est facile d'imiter l'action de ces feux souterrains, en melant ensemble une certaine quantité de soufre et de limaille de fer qu'on enterre à une certaine profondeur, et de faire ainsi un petit volcan dont les effets sont les mêmes, proportion gardée, que ceux des grands; car il s'enflamme par la seule fermentation, il jette la terre et les pierres dont il est convert, et il fait de la fumée, de la flamme, et des explosions.

Il y a en Europe trois fameux volcans, le mont Etna en Sicile, le mont Hécla en Islande, et le mont Vésuve en Italie près de Naples. Le mont Etna brûle depuis un temps immémorial; ses éruptions sont très violentes, et les matières qu'il rejette si abondantes, qu'on peut y creuser jusqu'à soixante-

huit pieds de profondeur, où l'on a trouvé des pavés de marbre et des vestiges d'une ancienne ville qui a été couverte et enterrée sous cette épaisseur de terre rejetée, de la même façon que la ville d'Héraclée a été touverte par les matières rejetées du Vésuve. Il s'est formé de nouvelles bouches de fou dans l'Ema en 1650, 1669, et en d'autres temps. On voit les flammes et les famées de ce volcan depuis Malte; qui en est à soixante lieues : il s'en élève continuellement de la fumée, et il y a des temps où cette montagne ardente vomit avec impétuosité des flammes et des matières de toute espèce. En 1537 il y eut une éruption de ce volcan qui causa un tremblement de terre dans toute la Sicile pendant douze jours, et qui renversa un très grand nombre de maisons et d'édifices; il ne cessa que par l'ouverture d'une nouvelle bouche à feu qui brûla tout à cinq lieues aux environs de la montagne; les cendres rejetées par le volcan étoient si abondantes et lancées avec tant de force, qu'elles furent portées jusqu'en Italie, et des vaisseaux qui éloient éloignés de la Sieile en fur princommodés. Fazelli décrit fort au long les embrasements de cette montagne, dont il dit que le pied a cent lieues de eircuit:

Ce volcan a maintenant deux bouches principales: L'une est plus étroite que l'autre. Ces deux ouvertures fument toujours, mais on n'y voit jumais de seu que dans le semps des éruptions: on Ep. 1683 il arriva un terrible tremblement en Sicile, causé par une violente éruption de ce volcan; il détruisit entièrement la ville de Catane, et fit périr plus de soixante mille personnes dans cette ville seule, sans compter ceux qui périrent dans les autres villes et villages volsins.

L'Hécla lance ses feux à travers les glaces et les maiges d'une terre gelée; ses éruptions sont cependant aussi violentes que celles de l'Etna et des autres volcans des pays méridionaux. Il jette beaucoup de cendres, des pierres ponces, et quelquefois, dit-on, de l'eau bouillante; on ne peut pas habiter à six lieues de distance de ce volcan, et toute l'île d'is-lande est fort abondante en soufre. On peut voir l'histoire des violentes éruptions de l'Hécla dans Dithmar Bleffken.

Le mont Vésuve, à ce que disent les historiens, na pas toujours brûlé, et il n'a commencé que du temps du septième consulat de Tite Vespasien et de Flavius Domitien: le sommet s'étant ouvert, ce volcan rejeta d'abord des pierres et des rochers, et ensuite du seu et des flammes en si grande abondance, qu'elles brûlèrent deux villes voisines, et des fumées si épaisses, qu'elles obscurcissoient la lumière du soleil. Pline, voulant considérer cet incendie de trop près, fut étoussé par la fumée'. Dion

<sup>·</sup> Voyez Printre de Pline le jeune à Tacite.

Cassius rapporte que cette éruption du Vésuve fut si violente, qu'il jeta des cendres et des fumées sulfureuses on si grande quantité et avec tant de force. qu'elles furent portées jusqu'à Rome, et même audelà de la mer Méditerranée en Afrique et en Egypte. L'une des deux villes qui farent couvertes des matières rejetées par co premier incendie du Vésuve, est celle d'Héraclée, qu'on a retronvée dans ces derniers temps à plus de sorgante pieds de profondeur sous ces matières, dont la surface étoit devenue, par la succession du temps, une terre labourable et cultivée. La relation de la découverte d'Héraclée est entre les mains de tout le monde : il seroit seulement à desirer que quelqu'un versé dans l'histoire naturelle et la physique, prit la peine d'examiner les différentes matières qui composent. cette épaisseur de terrain de soixante pieds; qu'il . fit en même temps attention à la disposition et à la situation de ces mêmes matières, aux altérations qu'elles ont produites ou souffertes elles-mêmes, à la direction qu'elles ont suivie, à la dureté qu'elles ont acquise, etc.

Il y a apparence que Naples est situé sur un terrain creux et rempli de minéraux brûlants, puisque le Vésuve et la Solfatare semblent avoir des communications intérieures; car quand le Vésuve brûle, la Solfatare jette des flammes; et lorsqu'il cesse, la Solfatare cesse aussi. La ville de Naples est à-peu-près à égale distance entre les deux.

Une des dernières et des plus violentes éruptions du Vésuve a été celle de l'année 1737; la montagne vomissoit par plusieurs bouches de gros torrents de matières métalliques fondues et ardentes, qui se répandoient dans la campagne et s'alloient jeter dans la mer. M. de Montealègre, qui communiqua cette relation à l'Académie des Sciences, observa avec horreur un de ces fleuves de feu, et vit que son cours étoit de six ou sept milles depuis sa source jusqu'à la mer, sa largeur de cinquante ou soixante pas, sa profondeur de vingt-cinq ou trente palmes, et, dans certains fonds ou vallées, de cent vingt; la matière qu'il rouloit étoit semblable à l'écume qui sort du fourneau d'une forge, etc. '.

En Asie, sur-tout dans les îles de l'Océan Indien, il y a un grand nombre de volcans; l'un des plus fameux est le mont Albours auprès du mont Taurus, à huit lieues de Hérat: son sommet fume continuellement, et il jette fréquemment des flammes et d'autres matières en si grande abondance, que toute la campagne aux environs est couverte de cendres. Dans l'île de Ternate il y a un volcan qui rejette beaucoup de matière semblable à la pierre ponce. Quelques voyageurs prétendent que ce volcan est plus enflammé et plus furieux dans le temps des équinoxes que dans les autres seisons de l'année, parcequ'il règne alors de certains vents qui contribuent à embraser la matière

<sup>.</sup> Voyes l'Histoire de l'Académie, année 1737, pages 7 et 8.

BUFFON . ft.

qui nourrit ce feu depuis tant d'années. L'île de Ternate n'a que sept lieues de tour, et n'est qu'un sommet de montagne; on monte toujours depuis le rivage jusqu'au milieu de l'île, où le volcan s'élève à une hauteur très considérable et à laquelle il est très difficile de parvenir. Il coule plusieurs ruisseaux d'eau douce qui descendent sur la croupe de cette même montagne; et lorsque l'air est calme et que la saison est douce, ce gouffre embrasé est dans une moindre agitation que quand il fait de grands vents et des orages. Ceci confirme ce que j'ai dit dans le discours précédent, et semble prouver évidemment que le feu qui consume les volcans ne vient pas de la profondeur de la montagne, mais du sommet, ou du moins d'une profondeur assez petite, et que le fover de l'embrasement n'est pas éloigné du sommet du volcan; càr si cela n'étoit pas ainsi, les grands vents ne pourroient pas contribuer à leur embrasement. Il y a quelques autres \* volcans dans les Moluques. Dans l'une des îles Maurices, à soixante-dix lieues des Moluques, it y a un volcan dont les effets sont aussi violents que ceux de la montagne de Ternate. L'île de Sorca, l'une des Moluques, étoit autrefois habitée; il y avoit au milieu de cette fle un volcan, qui étoit une montagne très élevée. En 1693 ce volcan vomit du bitume et des matières enflammées en si grande quantité, qu'il se forma un lac ardent qui s'étendit peu à peu, et toute l'île fut abunée et dis-

parut. Au Japontil y a aussi plusieurs volcans, et dans les lles voitines du Japon les navigateurs ont remarque plus leur montagnes dont les som-mets jettent les lamase pendant la nuit et de la fumée penda est jour. Aux îles Philippines il y a aussi plusieurs montagnes ardentes. Un des plus fameux volcans des îles de l'Océan Indien, et en même temps un des plus nouveaux, est celui quiest près de la ville de Panarucan dans l'He de Java; il s'est ouvert en 1586, on n'avoit pas mémoire qu'il ent brûlé auparavant; et à la première éruption il poussa une énorme quantité de soufre, de bitume. et de pierres. La même année le mont Gounapi, dans l'île de Banda, qui brûloit seulement depuis dix-sept ans, s'ouvrit et vomit avec un bruit affreux des rochers et des matières de toute espèce. Il y a encore quelques autres volcans dans les Indes, comme à Sumatra et dans le nord de l'Asie, au-delà du flouve Jénisca et de la rivière de Pésida : mais ces deux derniers volcans ne sont pas bien reconnus.

En Afrique il y a une montagne, ou plutôt une caverne appelée Beniguazeval, auprès de Fez, qui jette toujours de la fumée, et quelquefois des flammes. L'une des îles du cap Vert, appelée l'île de Fuogue, n'est qu'une grosse montagne qui brûle continuellement: ce volcan rejette, comme les autres, beaucoup de cendres et de pierres; et les Postuguis, qui ont plusieurs fois tenté de faire

des habitations dans cette île, ont été contraints d'abandonner leur projet par la crainte des effets du volcan. Aux Canaries, le pic de Ténériffe, autrement appelé la montagne de Teide, qui passe pour être l'une des plus hautes montagnes de la terre, jette du feu, des cendres et de grosses pierres : du sommet coulent des ruisseaux de soufre fondu du côté du sud à travers les neiges; ce soufre se coagule bientôt, et forme des veines dans la neige, qu'on peut distinguer de fort loin.

En Amérique il y a un très grand nombre de yolcans, et sur-tout dans les montagnes du Pérou, et du Mexique : celui d'Aréquipa est un des plus fameux; il cause souvent des tremblements de terre plus communs dans le Pérou que dans aucun autre pays du monde. Le volcan de Carrapa et celui de Malahallo sont, au rapport des voyageurs, les plus considérables après celui d'Aréquipa; mais il y en a beaucoup d'autres dont on n'a pas une connoissance exacte. M. Bouguer, dans la relation qu'il à donnée de son voyage au Pérou, dans le volume des Mémoires de l'Académie de l'année 1744, fait mention de deux volcans, l'un appelé Cotopaxi, et l'autre Pichincha; le premier est à quelque distance et l'autre est très voisin de la ville de Quito : il a mêmeété témoin d'un incendie de Cotopaxi en 1742, • et de l'ouverture qui se fit dans cette montagne d'une nouvelle bouche à feu; cette éruption ne fit cependant d'autro mal que celui de fondre les neiges

de la montagne et de produire ainsi des torrents d'eau si abondants, qu'en moins de trois heures ils inondèrent un pays de dix huit lieues d'étendue, et renversèrent tout ce qui se trouva sur leur passage.

Au Mexique il y a plusieurs volcans dont les plusconsidérables sont Popochampèche et Popocatepec: ce fut auprès de ce dernier volcan que Cortez
passa pour aller au Mexique, et il y eut des Espagnols qui montèrent jusqu'au sommet, où ils virent
la bouche du volcan qui a environ une demi-lieue
de tour. On trouve aussi de ces montagnes de soufre
à la Guadeloupe, à Tercère et dans les autres îles
des Açores; et si on vouloit mettre au nombre des
volcans toutes les montagnes qui fument ou desquelles il s'élève même des flammes, on pourroit
en compter plus de soixante: mais nous n'ayons
parlé que de ces volcans redoutables auprès desquels on n'ose habiter, et qui rejettent des pierres
et des matières minérales à une grande distance.

Ces volcans, qui sont en si grand nombre dans les Cordilières, causent, comme je l'ai dit, des tremblements de terre presque continuels, ce qui empêche qu'on y bâtisse avec de la pierre au-dessus du premier étage; et pour ne pas risquer d'être écrasés, les habitants de ces parties du Pérou ne construisent les étages supérieurs de leurs maisons qu'avec des roseaux et du bois léger. Il y a aussi dans ces montagnes plusieurs précipices et de larges ouverturés dont les parois sont noires et brûlées,

comme dans le précipice du mont Ararath en Araménie, qu'on appelle l'Abyme, ces abymes sont les bouches des anciens volcans qui se sont éteints.

Il y a eu dernièrement un tremblement de terre. à Lima dont les effets ont été terribles; la ville de Lima et le port de Callao ont été presque entièrement abymés, mais le mal a encore été plus considérable au Callao. La mer a couvert de ses eaux tous les édifices, et par conséquent noyé tous les habitants; il n'est resté qu'une tour. De vingt-cinq vaisseaux qu'il y avoit dans ce port, il y en a en quatre qui ont été portés à une lieue dans les terres, et le reste a été englouti par la mer. A Lima, qui est une très grande ville, il n'est resté que vingt-sept maisons sur pied; il y a eu un grand nombre de personnes qui ont été écrasées, sur-tout des moines et des religieuses, parceque leurs édifices sont plus. exhaussés, et qu'ils sont construits de matières plus solides que les autres maisons. Ce malheur est arrivé dans le mois d'octobre 1746 pendant la nuit: la secousse a duré quinze minutes.

Il y avoit autrefois près du port de Pisco au Pérou, une ville célèbre, située sur le rivage de la mer: mais elle fut presque entièrement ruifiée et désolée par le tremblement de terre qui arriva le 19 octobre 1682; car la mer, ayant quitté ses bornes ordinaires, engloutit cette ville malhoureuse, qu'on à tâché de rétablir un pen plus loin à un bon quart de lieue de la mer.

Sinton consulte les historiens et les voyageurs, on y trouvera des relations de plusieurs tremblements de terre et d'éruptions de volcans, dont les effets ont été aussi terribles que ceux que nous venons de rapporter. Posidonius, cité par Strabon dans son premier livre, rapporte qu'il y avoit une ville en Phénicie, située auprès de Sidon, qui fut. engloutie par un tremblement de terre, et avec elle le territoire voisin et les deux tiers même de la ville de Sidon, et que cet effet ne se fit pas subitement. de sorte qu'il donna le temps à la plupart des habis tants de fuir ; que ce tremblement s'étendit presque par toute la Syrie et jusqu'aux îles Cyclades, et en Eubée, où les fontaines d'Aréthuse tarirent tout-àcoup et ne reparurent que plusieurs jours après par de nouvelles sources éloignées des anciennes; et ce tremblement ne cessa pas d'agiter l'île, tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, jusqu'à ce que la terre se fût ouverte dans la campagne de Lépante et qu'elle eût rejeté une grande quantité de terre et de matières enflammées. Pline, dans son premier livre, chap. 84, rapporte que sous le reque de Tibère il arriva un tremblement de terre qui renversa douze villes d'Asie; et dans son second, livre, chapitre 83, il fait mention dans les termes suivants d'un prodige causé par un tremblement de terre: « Factum est semel ( quod equidem in « Etruscæ disciplinæ voluminibus inveni ) ingens " terrarum portentum, Lucio Marcio, Sex. Julio

« coss. in agro Mutinensi. Namque montes due in-« ter se concurrerunt, crepitu maximo adsultantes, «recedentesque, inter eos flamma fumoque in conclum exeunte interdiù, spectante è vià Æmilià. « magnâ equitum Romanorum, familiarumque et « viatorum multitudine. Eo concursu villæ omnes « elisæ; animalia permulta, quæ intrà fuerant, « exanimata sunt, etc. » Saint Augustin ( de Miraculis, lib. 11, cap. 3), dit que par un très grand tremblement de terre il y eut cent villes renversées dans la Libye. Du temps de Trajan la ville d'Antioche et une grande partie du pays adjacent furent abymés par un tremblement de terre; et du temps de Justinien, en 528, cette ville fut une seconde fois détruite par la même cause avec plus de quarante mille de ses habitants; et soixante ans après, du temps de saint Grégoire, elle essuya un troisième tremblement avec perte de soixante mille de ses habitants. Du temps de Saladin, en 1182, la plupart des villes de Syrie et du royaume de Jérusalem furent détruites par la même cause. Dans la Pouille et dans la Calabre il est arrivé plus de tremblements de terre qu'en aucune autre partie de l'Europe : du temps du pape Pie II, toutes les églises et les palais de Naples furent renversés; il y eut près de trente mille personnes de tuées, et tous les habitants qui restèrent furent obligés de demeurer sous des tentes jusqu'à ce qu'ils eussent rétabli leurs maisons. En 1629 il y eut des tremblements

ART. XVI. WEIGHNE E TRIBETELEMENTS, etc. desterre deus la Pouille, qui firent périr sept mille personnes; et en 1638 la ville de Sainte-Euphémie fat engloutie, et il n'est resté en sa place qu'un lac de fort mauvaise odeur; Raguse et Smyrne furent aussi presque entièrement détruites. Il y eut en 1692 un tremblement de terre qui s'étendit en Angleterre, en Hollande, en Flandre, en Allemagne, en France, et qui se fit sentir principalement sur les côtes de la mer et auprès des grandes rivières; il ébranla au moins deux mille six cents lieues carrées; il ne dura que deux minutes : le mouvement étoit plus considérable dans les montagnes que dans les vallées. En 1688, le 10 de juillet, il y eut un tremblement de terre à Smyrne qui commença par un mouvement d'occident en orient. Le château fut renversé d'abord, ses quatre murs s'étant entr'ouverts et enfoncés de six pieds dans la mer. Ce château, qui étoit un isthme, est à présent une véritable île éloignée de la terre d'environ cent pas, dans l'endroit où la langue de terre a manqué : les murs qui étoient du couchant au levant sont tombés; ceux qui alloient du nord au sud sont restés sur pied. La ville, qui est à dix milles du château, fut renversée presque aussitôt; on vit en plusieurs endroits des ouvertures à la terre, on entendit divers bruits souterrains: il y eut de cette manière cinq ou six secousses jusqu'à la nuit; la première dura environ une demi-minute : les vaisseaux qui

étoient à la rade furent agités, le terrain de la ville

a fraissé de deux pieds; il n'est resté qu'environde quart de la ville, et principalement les maisens qui étoient sur des rochers: on a compté quinze ou vingt mille personnes accablées par ce tremblement de terre. En 1695, dans un tremblement de terre qui se fit sentir à Bologne en Italie, on remarqua, comme une chose particulière, que les eaux devinrent troubles un jour auparavant.

"Il se fit un si grand tremblement de terre à Tercère le 4 mai 1614, qu'il renversa en la ville d'Angra onze églises et neuf chapelles, sans les maisons particulières; et en la ville de Praya il fut si effroyable, qu'il n'y demeura presque pas une maison debout; et le 16 juin 1628 il y eut un si horrible tremblement dans l'île de Saint-Michel, que proche de là la mer s'ouvrit et fit sortir de son sein, en un lieu où il y avoit plus de cent cinquante toises d'eau, une île qui avoit plus d'une lieue et demie de long et plus de soixante toises de haut '. Il s'en étoit fait un autre en 1591, qui commença le 26 de juillet, et dura, dans l'île de Saint-Michel, jusqu'au 21 du mois suivant; Tercère et Fayal furent agitées le lendemain avec tant de violence, qu'elles paroissoient tourner: mais ces affreuses secousses n'y recommencèrent que quatre fois, au lieu qu'à Saint-Michel elles ne cessèrent point un moment pendant plus de quinze jours; les insulaires, ayant aban-

Voyez les Voyages de Mandelslo.

donné leurs maisons qui tomboient d'elles mêmes à leurs yeux, passèrent tout ce temps exposés aux injures de l'air. Une ville entière, nommée Villa-França, fut renversée jusqu'aux fondements, et la phipart de ses habitants écrasés sous les ruines. Dans plusieurs endroits les plaines s'élevèrent en collines, et dans d'autres quelques montagnes s'aplanirent ou changèrent de situation; il sortit de la terre une source d'eau vive qui coula pendant quatre jours, et qui parut ensuite sécher tout d'un coup, l'air et la mer, encore plus agités, retentissoient d'un bruit qu'on auroit pris pour le mugissement de quantité de bêtes féroces; plusieurs personnes mouroient d'effroi; il n'y eut point de vaisseaux dans les ports même qui ne souffrissent des atteintes dangereuses, et ceux qui étoient à l'ancre ou à la voile à vingt lieues aux environs des îles, furent encore plus maltraités. Les tremblements de terre sont fréquents aux Açores; vingt ans auparavant il en étoit arrivé un dans l'île de Saint-Michel, qui avoit renversé une montagne fort haute. Il s'en fit un à Manille, au mois de septembre 1627, qui aplanit une des deux montagnes qu'on appelle Carvallos, dans la province de Cagayan. En 1645, la troisième partie de la ville fut ruinée par un pareil accident, et trois cents personnes y périrent; l'année suivante elle en souffrit encore un autre. Les vieux Indiens disent qu'ils étoient autrefois plus terribles, et qu'à cause de cela on ne bâtissoit les maisons que de

bois, ce que font aussi les Espagnols, depuis le gremier étage.

"Laquantité des volcans qui se trouvent dans l'île, confirme ce qu'on a dit jusqu'à présent, parcequ'en certains temps ils vomissent des flammes, ébran-lent la terre, et font tous ces effets que Pline attribue à ceux d'Italie, c'est-à-dire de faire changer de lit aux rivières et retirer les mers voisines, de remplir de cendres tous les environs, et d'envoyer des pierres fort loin avec un bruit semblable à celui du canon '. "

"L'an 1646, la montagne de l'île de Machian se fendit avec des bruits et un fracas épouvantables, par un terrible tremblement de terre, accident qui est fort ordinaire en ces pays-là: il sortit tant de feux par cette fente, qu'ils consumèrent plusieurs négreries avec les habitants et tout ce qui y étoit. On voyoit encore, l'an 1685, cette prodigieuse fente, et apparemment elle subsiste toujours; on la nommoit l'ornière de Machian, parcequ'elle descendoit du haut en bas de la montagne, comme un chemin qui y auroit été creusé, mais qui de loin ne paroissoit être qu'une ornière."

L'Histoire de l'Académie fait mention, dans les termes suivants, des tremblements de terre qui se sont faits en Italie en 1702 et 1703: «Les tremblements commencèrent en Italie au mois d'octobre 1702, et continuèrent jusqu'au mois de juillet 1703:

Voyez le Voyage de Gemelli Carreri, page 129.

« Souvent les tremblements ont été accompagnés de bruits épouvantables dans l'air, et souvent aussi on a entendu ces bruits sans qu'il y ait eu de tremblements, le ciel étant même fort serein. Le tremblement du 2 février 1703, qui fut le plus violent de tous, fut accompagné, du moins à Rome, d'une grande sérénité du ciel et d'un grand calme dans l'air: il dura à Rome une demi-minute, et à Aquila, capitale de l'Abruzze, trois heures. Il ruina toute la ville d'Aquila, ensevelit cinq mille personnes sous les ruines, et fit un grand ravage dans les environs.

« Gommunément les balancements de la terre ont été du nord au sud, ou à-peu-près; ce qui a été remarqué par le mouvement des lampes des églises.

"Il s'est fait dans un champ deux ouvertures, d'où il est sorti avec violence une grande quantité de pierres qui l'ont entièrement couvert et rendu stérile; après les pierres il s'élança de ces ouvertures deux jets d'eau qui surpassoient beaucoup en hauteur les arbres de cette campagne, qui durèrent un quart d'heure, et inondèrent jusqu'aux "Une montagne qui est près de Sigillo, bourg éloigné d'Aquila de vingt-deux milles, avoit sur son sommet une plaine assez grande, environnée de rochers qui lui servoient comme de murailles. Depuis le tremblement du 2 février, il s'est fait, à la place de cette plaine, un gouffre de largeur inégale, dont le plus grand diamètre est de vingt-cinq toises, et le moindre de vingt: on n'a pu en trouver le fond, quoiqu'on ait été jusqu'à trois cents toises. Dans le temps que se fit cette ouverture, on en vit sortir des flammes, et ensuite une très grosse fumée, qui dura trois jours avec quelques interruptions.

"A Gênes, le 1<sup>er</sup> et le 2 juillet 1703, il y eut deux petits tremblements; le dernier ne fut senti que par des gens qui travailloient sur le môle: en même temps la mer dans le port s'abaissa de six pieds, en sorte que les galères touchèrent le fond, et cette basse mer dura près d'un quart d'heure.

"L'eau soufrée qui est dans le chemin de Rome à Tivoli s'est diminuée de deux pieds et demi de hauteur, tant dans le bassin que dans le fossé. En plusieurs endroits de la plaine appelée le Testine, il y avoit des sources et des ruisseaux d'eaux qui formoient des marais impraticables; tout s'est séché. L'eau du lac appelé l'Enfer a diminué aussi de trois pieds en hauteur: à la place des anciennes sources

qui out tari, il en est sorti de nouvelles environ à une lieue des premières; en sorte qu'il y a apparence que ce sont les mêmes eaux qui ont changé de route....

Le même tremblement de terre qui en 1536 forma le Monte di Cenere auprès de Pouzzol, remplit en même temps le lac Lucrin de pierres, de terres, et de cendres; de sorte qu'actuellement ce lac est un terrain marécageux.

Il y a des tremblements de terre qui se font sentir an loin dans la mer. M. Shaw rapporte qu'en re 24, étant à bord de la Gazelle, vaisseau algérien de cinquante canons, on sentit trois violentes secousses l'une après l'autre, comme si à chaque fois en avoit jeté d'un endroit fort élevé un poids de vingt ou trente tonneaux sur le lest: cela arriva dans un endroit de la Méditerranée où il y avoit plus de deux cents brasses d'eau. Il rapporte aussi que d'autres avoient senti des tremblements de terre bien plus considérables en d'autres endroits; et un entre autres à quarante lieues ouest de Lisbonne.

Schouten, en parlant d'un tremblement de terre qui se fit aux îles Moluques, dit que les montagnes furent ébranlées, et que les vaisseaux qui étoient à l'ancre sur trente et quarante brasses, se tourmentèrent comme s'ils se fassent donné des culées sur le rivage, sur des rochers, ou sur des hancs. « L'ex-

Page 10 année 1704.

périence, continue t-il, nous apprend tous les jours que la même chose arrive en pleine mer où l'on ne trouve point de fond, et que quand la terre tremble, les vaisseaux viennent tout d'un coup à se tourmenter jusque dans les endroits où la mer étoit tranquille '. » Le Gentil, dans son Voyage autour du monde, parle des tremblements de terre dont il a été témoin, dans les termes suivants: " J'ai, dit-il, fait quelques remarques sur ces tremblements de terre. La première est qu'une demiheure avant que la terre s'agite, tous les animaux. paroissent saisis de frayeur; les chevaux hennissent, rompent leurs licous, et fuient de l'écurie; les chiens aboient; les oiseaux, épouvantés et presque étourdis, entrent dans les maisons; les rats et les souris sortent de leurs trous, etc. La seconde est que les vaisseaux qui sont à l'ancre sont agités si violemment, qu'il semble que toutes les parties dont ils sont composés vont se désunir; les canons. sautent sur leurs affûts, et les mâts, par cette agitation, rompent leurs haubans: c'est ce que j'aurois eu de la peine à croire, si plusieurs témoignages unanimes ne m'en avoient convainca. Je. conçois bien que le fond de la mer est une continuation de la terre; que si cette terre est agitée, elle communique son agitation aux eaux qu'elle porte: mais ce que je ne conçois pas, c'est ce mouvement irrégulier du vaisseau, dont tous les mem-

Voyez tome VI, page 103.

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. bres et les parties prises séparément participent à . cette agitation, comme si tout le vaisseau faisoit partie de la terre, et qu'il ne nageât pas dans une. matière fluide; son mouvement devroit être tout au plus semblable à celui qu'il éprouveroit dans une tempête. D'ailleurs, dans l'occasion où je parle, la surface de la mer étoit unie, et ses flots n'étoient point élevés; toute l'agitation étoit intérieure, parceque le vent ne se mêla point au tremblement de terre. La troisième remarque est que si la caverne de la terre où le feu souterrain est renfermé va du · septentrion au midi, et si la ville est pareillement située dans sa longueur du septentrion au midi, toutes les maisons sont renversées, au lieu que si cette veine ou caverne fait son effet en prenant la ville par sa largeur, le tremblement de terre fait moins de ravage, etc. '. »

Il arrive que dans les pays sujets aux tremblements de terre, lorsqu'il se fait un nouveau volcan, les tremblements de terre finissent et ne se font sentir que dans les éruptions violentes du volcan, comme on l'a observé dans l'île Saint-Christophe.

Ces énormes ravages produits par les tremblements de terre ont fait croire à quelques naturalistes que les montagnes et les inégalités de la surface du globe n'étoient que le résultat des effets de l'action des feux souterrains, et que toutes les irrégularités

BUFFON. II.

<u>....</u>

17

Voyez le Nouveau Foyage autour du monde the M. Le Gentil, tome I, page 172 et luiv.

que nous remarquons sur la terre devoient être attribuées à ces secousses violentes et aux bouleversements qu'elles ont produits. C'est, par exemple, le sentiment de Ray; il croit que toutes les montagnes ont été formées par des tremblements de terre ou par l'explosion des volcans, comme le mont di Cenere, l'île nouvelle près de Santorin, etc. : mais il n'a pas pris garde que ces petites élévations formées par l'éruption d'un volcan, ou par l'action. d'un tremblement de terre, ne sont pas intérieurement composées de couches horizontales, comme le sont toutes les autres montagnes; car en fouillant dans le mont di Cenere, on trouve les pierres calcinées, les cendres, les terres brûlées, le mâchefer, les pierres ponces, tous mêlés et confondus comme dans un monceau de décombres. D'ailleurs, si les tremblements de terre et les feux souterrains eussent produit les grandes montagnes de la terre, comme les Cordilières, le mont Taurus, les Alpes, etc., la force prodigieuse qui auroit elevé ces masses énormes auroit en même temps détruit une grande partie de la surface du globe, et l'effet du tremblement auroit été d'une violence inconcevable, puisque les plus fameux tremblements de terre dont l'histoire fasse mention n'ont pas eu assez de force pour élever des montagnes: par exemple, il y eut, in temps de Valentinien Ier, un tremblement de terre qui se fit sentir dans tout le monde connu, comme le rapporte Ammien Marélévée par ce grand tremblement.

Il est cependant vrai qu'en calculant on pourroit trouver qu'un tremblement de terre assez vio lent pour élever les plus hautes montagnes, ne le seroit pas assez pour déplacer le reste du globe.

Car supposons pour un instant que la chaine des hautes montagnes qui traverse l'Amérique mé ridionale, depuis la pointe des terres Magellaniques jusqu'aux montagnes de la Nouvelle-Grenade et àu golfe de Darfen, ait été élevée tout à la-fois et produite par un tremblement de terre, et voyons par le calcul l'effet de cette explosion. Cette chaine de montagnes a environ dix-sept cents lieues de longueur, et communément quarante lieues de largeur, y compris les Sierras, qui sont des montagnes moins élevées que les Andes; la surface de ce terrain est donc de soixante huit mille lieues carrées. Je suppose que l'épaisseur de la matière déplacée par le tremblement est d'une lieue, c'està dire que la hauteur moyenne de ces montagnes, prise du sommet jusqu'au pied, ou plutôt jusqu'aux cavernes qui, dans cette hypothèse, doivent les supporter, n'est que d'une lieue; ce qu'on m'accordera facilement: alors je dis que la force de l'explosion ou du tremblement de terre aura élevé à une lieue de hauteur une quantité de terre égale à soixantehuit mille lieues cubiques; or, l'action étant égale

Lib. XXVI, cap..xiv.

à th rénetion, cette explosion aura communiqué au reste du globe la même quantité de mouvement: mais le globe entier est de 12,310,523,801 lieues cubiques, dont ôtant 68,000, il reste 12,310,455,801 lieues cubiques, dont la quantité de mouvement aura été égale à celle de 68,000 lieues cubiques élevées à une lieue; d'où l'on voit que la force qui aura été assez grande pour déplacer 68,000 lieues autra eté assez grande pour déplacer 68,000 lieues autra eté assez grande pour déplacer 68,000 lieues autra pas déplace d'un pouce le reste du globe.

Il n'y auroit donc pas d'impossibilité absolue à supposer que les montagnes ont été élevées par des tremblements de terre, si leur composition intérieure, aussi bien que leur forme extérieure, n'étoient pas évidemment l'ouvrage des eaux de la mer. L'intérieur est composé de couches régulières et parallèles remplies de coquilles; l'extérieur a une figure dont les angles sont par-tout correspondants: est-il croyable que cette composition uniforme et cette forme régulière aient été produites par des secousses irrégulières et des explosions subites?

Mais comme cette opinion a prévalu chez quelques physiciens, et qu'il nous paroît que la nature et les effets des tremblements de terre ne sont pas bien entendus, nous croyons qu'il est nécessaire de donner sur cela quelques idées qui pourront survir à éclaireir cette matière.

La terre ayant subi de grands changements à sa

fant des chemins; elles farment dans l'intérieur de la terre du espèces de patites tranchées ou de canaux qui leur servent de lit; elles sortent enfin, soit à la surface de la terre, soit dans la mer, en forme de fontaines: les matières qu'elles entratnent laissent des vides dont l'étendue peut être fout considérable, et ces sides forment des grottes et des cateures dont l'origine est, comme l'on voit, bien différente de celle des cavernes produites par les tremblements de terre.

. Il y a deux especes de tremblements de terre : les ude causés par l'action des feux souterrains et per l'explosion des volcans, qui ne se font sentir qu'à de petites distances et dans les temps que les ve cens agissent, ou avant qu'ils s'ouvrent : lorse les-matières qui forment les feux souterrains viennent à fermenter, à s'échauffer, et à s'enflammer, le seu fair effort de tous côtés; et s'il ne trouve pas netunellement des issues, il soulive la terre et se fait un passage en la rejetant, ce qui produit un volcan dent les effets se répétent et durent à proportion de la quantité des matières inflammables. Si la quantité des matières qui s'enflamment est peu considérable, il peut arriver un soulevernt et une commotion, un tremblement de terre que pour cela il se forme un volcant : l'air produit et rarefié par le Mi souterraia punt aussi mopver de petitos issues par où il s'échappara, et dans us caseil new astron emcore que un seamblement some

éruption et sans volcan; mais lorsque la matiène enflammée est en grande quantité, et qu'elle estresserrée par des matières solides et compactes. alors il y a commotion et volcan: mais toutes ces commotions ne font que la première espèce des tremblements de terre, et elles ne peuvent ébrapler qu'un petit espace. Une éruption très violente: de l'Etna esusera, par exemple, un tremblement de terre dans toute l'île de Sicile; mais îl ne s'étendra jamais à des distances de trois ou quatre cents lieues. Lorsque dans le mont Vésuve il s'est formé quelques nouvelles bouches à feu, il s'est fait en même temps des tremblements de terre à Naples et dans le voisitage du volcan : mais ces tremblements n'ont jamais ébranlé les Alpes, et ne se sont pas: communiqués en France au aux autres pays éloignés du Vésuve. Ainsi les tremblements de terre produits par l'action des volcans sont bornés à un petit espace, c'est proprement l'effet de la réaction du feu; et ils éhranlent la terre, comme l'explosion d'un magasin à poudre produit une secousse et un tremblement sensible à plusieurs lieues de distance. Mais il y a une autre espèce de tremblement de terre bien différente pour les effets et peut-être pour les causes : ce sont les tremblements qui se font sentir à de grandes distances, et qui ébranlent una longue suite de terrain sans qu'il paroisse ancup nouvers volcan ni aucune éruption. On a des exemples de tremblements qui se sont fuit senth'en même temps en Angleterre, en France, en Allemagne, et jusqu'en Hongrie: ces tremblements s'étendent toujours beaucoup plus en longueur qu'en largeur; ils ébrandent une bande ou une zone de terrain avec plus ou moins de violence en différents endroits, et ils sont presque toujours accompagnés d'un bruit sourd, semblable à celui d'une grosse voiture qui rouleroit avec rapidité.

Pour bien entendre quelles peuvent être les eauses de cette espèce de tremblement, il faut se souvenir que toutes les matières inflammables et capables d'explosion produisent, comme la poudre, par l'inflammation, une grande quantité d'air: que cet air produit par le feu est dans l'état d'une très grande raréfaction, et que par l'état de compression où il se trouve dans le sein de la terre, il dont produire des effets très violents. Supposons dotte qu'à une profondeur très considérable, comme à cent ou deux cents toises, il se trouve des pyrites et d'autres matières sulfureuses, et que par la fermentation produite par la filtration des eaux ou per d'autres causes elles viennent à s'enflammer, et voyons ce qui doit arriver: d'abord ges matières ne sont pas disposées régulièrement par couches holfzontales, comme le sont les matières anciennes qui ont été formées par le sédiment des eaux; élles sont au contraire dans les fentes perpendiculaires, dans les cavernes au pied de ces fentes; et dans les autres endroits où les caux penvent agir et pénétrer. Ces

se feit la première emplosion, le terrain étant sou-

levé à une hauteur considérable, il st nécessaire que celui qui avoisine ce lieu se divise et se fende horizontalement pour suivre le mouvement du premier, ce qui suffit pour faire des routes qui de proche en proche peuvent communiquer le mouvement à une très grande distance. Cette explication s'accorde avec tous les phénomenes. Ce n'est pas dans le même instant ni à la même heure qu'un tremblement de terre se fait sentir en deux endrets distants, par exemple, de cent ou deux cents lieude il n'y a point de feu ni d'éruption au-dehors par ces tremblements qui s'étendent au loin, et le bruit qui les accompagne presque toujours marque le mouvement progressif de ce vent souterrain. On pent encore confirmer ce que nous venons de dire, en le liant avec d'autres faits : on sait que les mises enhalent des vapeurs; indépendamment des vantsuproduits par le courant des eaux; on y remarque sour vent des courants d'un air malsain et de vapeurs suffocantes: on sait aussi qu'il y a serie terre des trous, des abymes, des lacs presolutions produisent des vents, comme le lac de Boles w en Bohênes, trous, des abymes, des lacs profotot dont nous avons parlé.

Tout cecibien entendu, je ne vois pas trop commênt on peut moire que les tremblements de teure cut pu produine des montagnes, puisque la ceine même de ces tremblements sont des metières uniment que dans les fénicapen qui culaires do racoLes tremblements de terre sont, à la vérifé, hien plus fréquents dans les endroits où sont les volcans qu'ailleurs, nomme en Sicile et à Naples : onfsait, par les observations faites en différents temps, que les plus violants tremblements de terre arrivent dans le temps des grandes éruptions des volcans; mais ces tremblements ne sont pas ceux qui céten dent le plus loin, et ils ne pourroient jamais produire une chaîne de montagnes.

On a quelquefois observé que les matières rejetées de l'Etna, après avoir été rafroidies pendant plusieurs années, et ensuite humeotées par l'eau des pluies, se sont rallumées, et ont jeté des flammes avec une explosion assez violente qui produisoit même une espèce de petit tremblement. En 1669, dans une furieuse éruption de l'Etna, qui configiença le ra mars, le sommet de la montagne baissa considérablement, comme tous ceux qui avoient vu cette montagne avant cette éruption s'en aperçurent; ce qui prouve que le feu du volcan vient plutôt du sommet que de la profondeur intérieure de la montagne. Borelli est du même sentiment, et il dit précisément « que le feu des volcans ne vient pas du centre ni du pied de la montagne, mais qu'au contraire il sort du sommet et ne s'allume qu'à une très petite profondeur.

Le mont Vésuve a souvent rejeté, dans ses ésuptions, unegrande quantité d'eau bouillante : M: Ray 🗩 dont le sentiment est que le feu des volcans vient d'une très grande profondeur, dit que c'est de l'eau de la mer qui communique aux cavernes intérieures du pied de cette montagne; il en donne pour preuve la sécheresse et l'aridité du sommet du Vésuve, et le mouvement de la mer, qui, dans le temps de ces violentes éruptions, s'éloigne des côtes, et diminue au point d'avoir laissé quelquefois à sec le port de Naples. Mais quand ces faits seroient bien certains, ils ne prouveroient pas d'une manière solide que le feu des volcans vient d'une grande profondeur; car d'ean qu'ils rejettent est certainement l'eau des pluies qui pénètre par les fentes, et qui se ramasse dans les cavités de la montagne : on voit découler

<sup>🛕</sup> Voyez Borelli, de Incendiis montis Etnæ.

Les matières que rejettent les volcan portent le plus souvent sous la forme d'un torre minéraux fondus, qui inonde tous les environs de ces montagnes: ces fleuves de matières liquéfiées s'étendent même à des distances considérables; et en se refroidissant, ces matières, qui sont en fusion, forment des couches horizontales ou inclinées, qui, pour la position, sont semblables attx couches for-. mées par les sédiments des eaux. Mais il est fort ainé de distinguer ces couches produites par l'expaneien des malières rejetées des volcans, de celles qui ont pour origine les sédiments de la mer-1° parceque ces couches ne sont pas d'égale épaisseur par-tout; 2º parcequ'elles ne contiement que des matières qu'on reconnoît évidemment avoir été calcinées, vitrifiées, ou fondues; 3° parcequ'elles ne s'étendent pas à une grande distance. Comme il y a

au Pérou un grand nombre de volcans, et que le pied de la pripart des montagnes des Cordilières est recouvert de ces matières rejetées par ces volcans, il n'est pas étonnant qu'on ne trouve pas de coquilles marines dans ces couches de terre; elles ont été calcinées et détruites par l'action du feu: mais je suis persuadé que si l'on creusoit dans la terre argileuse qui, selon M. Bouguer, est la terre ordinaire de la vallée de Quito, on y trouveroit des coquilles, comme l'on en trouve par-tout ailleurs; en supposant que cette terre soit vraiment de l'argile, et qu'elle ne soit pas, comme celle qui est su pied des montagnes, un terrain formé par les matières rejet et des volcans.

On a fouvent demandé pourquoi les volcans se trouvent tous dans les hautes montagnes. Je crois àvoir satisfait en partie à cette question dans le discours précédent; mais comme je ne suis pas entré dans un assez grand détail, j'ai cru que je ne devois pas fanir cet article sans développer davantage ce que j'ai dit sur ce sujet.

Les ples ou les pointes des montagnes étoien l'autrefois recouvertes et environnées de sables et de terres que les eaux pluviales ont entrainés dans les vallées; il n'est resté que les rochers et les pierres qui formoient le noyau de la montagne. Ce noyau, se trouvant à découvert et déchaussé jusqu'au pied, aura encore été dégrade par les injures de l'air; la gelée en aura détaché de grosses et de petites par-

ties qui auront roulé au bas; en même temps elle aura fait fendre plusieurs rochers au sommet de la montagne; ceux qui forment la base de ce sommet se trouvant découverts, et n'étant plus appuyés parles terres qui les environnoient, auront un peu cédé; et en s'écartant les uns des autres ils auront formé de petits intervalles : cet ébranlement de rochers inférieurs naura pu se faire sans communiquer aux rochers supérieurs un mouvement plus grand; ils se seront fendus ou écartés les uns des autres. Il se sera donc formé dans ce novau de montagne une infinité de petites et de grandes fentes perpendiculaires, depuis le sommet jusqu'à la base des rochers inférieurs; les pluies auront pénétré dans toutes ces fentes, et elles auront détaché, dans l'intérieur de la montagne, toutes les parties minérales et toutes les autres matières qu'elles auront pu enlever ou dissoudre; elles auront formé des pyrites, des soufres et d'autres matières combustibles; et lorsque, par succession des temps; ces matières so seront accumulées en grande quantité, elles auroat fermenté, et en s'enflammant elles auront produit les explosions et les autres effets des volcans. Peut-être aussi y avoit-il, dans l'intérieur de x la montagne, des amas de ces matières minérales déja formées, avant que les pluies pussent y pénétrer; des qu'il se sera fait des ouvertures ou des fentes qui auront donné passage à l'eau et à l'air ces matières se seront enflammées et auront formé

un volcan. Aucun de ces mouvements ne pouvant se faire dans les plaines, puisque tout est en repos, et que rien ne peut se déplacer, il n'est pas surprenant qu'il n'y ait aucun volcan dans les plaines, et qu'ils se trouvent tous en effet dans les hautes montagnes.

Lorsqu'on a ouvert des minières de charbon de terre, que l'on trouve ordinairement dons l'argile à une profondeur considérable, il est tyrivé quelquefois que le feu s'est mis à ces matières; il y a même des mines de charbon en Écosse, en Flandre, etc., qui brûlent continuellement depuis plusieurs années: la communication de l'air suffit pour produire cet effet. Mais ces feux qui se sont allumés dans ces mines ne produisent que de légères explosions, et ils ne forment pas des volcans, parceque tout étant solide et plein dans ces endroits, le feu ne peut pas être excité, comme celui des volcans, dans lesquels il y a des cavités et des vides où l'air pénètre; ce qui doit nécessairement étendre l'embrasement, et peut augmenter l'action du feu au point où nous la voyons lorsqu'elle produit les terribles effets dont nous avons parlé.

Sur les tremblements de terre.

\*Il y a deux causes qui produisent les tremblements de terre: la première est l'affaissement sulet des cavités de la terre; et la seconde, encore plus ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. 273 fréquente et plus violente que la première, est l'action des feux souterrains.

Lorsqu'une caverne s'affaisse dans le milientées continents, elle produit par sa chute une commotion qui s'étend à une plus ou moins grande distance, selon la quantité du mouvement donné par la chute de cette masse à la terre; et à moins que le volume n'en soit fort grand et ne tombe de très haut, sa chute ne produira pas une secons se assez violente pour qu'elle se fasse ressentir à de grandes distances. Teffet en est borné aux environs de la caverne affais, sée; et si le mouvement se propagé plus loin, ce n'est que par de petits trémoussements et de légères trépidations.

Comme la plupart des montagnes primitives reposent sur des cavernes, parceque, dans le moment
de la consolidation; ces éminences ne se sont forinées que par des boursonflures, il s'est fait, et il se
fait encore de nos jours; des affaissements dans ces
montagnes toutes les fois que les voutes des cavermes minées par les caux ou ébranlées par quelque
tremblement, viennent à s'écrouler : une portion de
la montagne s'affaissont bloc, tantôt perpendiculairement, mais plus souvent en s'inclinant beaucoup,
et quelquefois même en culbutant. On en a des
exemples frappante dans plusieurs parties des Pyrénées, où les couches de la terre, jadis horizontales,
sont souvent inclinées de plus de 46 degrés; ce qui
démontre que la masse contine de chaque pertien

Digitized by Google

de montagne dont les bancs sont parallèles entrè eux, a penché tout en bloc, et s'est assise, dans le methénit de l'affaissement, sur une base inclinée de 45 degrés : c'est la cause la plus générale de l'inclimaison des couches dans les montagnes. C'est par la même raison que l'on trouve souvent entre deux éminences voisines, des conches qui descendent de la première et remontent à la seconde, après avoir traversé le vallon. Ces couches sont horizontales. et gisent à la même hauteur dans les deux collinés : opposées, entre lesquelles la caverne s'étant écrésis lée, la terre s'est affaissée, et le vallon s'est formésans autre dérangement dans les couches de la terre que le plus ou moins d'inclinaison, suivant la prosondeur du vallon et la pente des deux coteaux correspondants.

C'est là le seul effet sensible de l'affaissement des cavernes dans les montagnes et dans les autres parties des continents terrestres: mais toutes les fois effat arrive dans le sein de la mer, où les affaissements doivent être plus fréquents que sur la terre, puisque l'eau mine continuellement les voûtes dans tous les endroits où elles soutiennent le fond de la mer, alors ces affaissements non seulement dérappent et font pencher les couchés de la terre, mais ils produisent encore un autre effet sensible en faisant baisser le niveau des mers; sa hauteur s'est déja déprimée de deux mille toites par ces affaissements successifs departule puemière occupation des

eaux; et comme toutes les cavernes sous-marines ne sont pas encore à beaucoup près entièrement écroulées, il est plus que probable que l'espace des mers s'approfondissant de plus en plus, se rétrécira par la surface, et que par conséquent l'étendue de tous les continents terrestres continuera toujours d'augmenter par la retraite et l'abaissement des eaux.

Une seconde cause, plus puissante que la première, concourt avec elle pour produire le même effet; c'est la rupture et l'affaissement des cavernes par l'effort des feux sous-marins. Il est certain qu'il ne se fait aucun mouvement, aucun affaissement dans le fond de la mer; que sa surface ne baisse; et si nous considérons en général les effets des feux souterrains, nous reconnofizons que, des qu'il x a du feu, la commotion de la terre ne se borne point à de simples trépidations, mais que l'effort du fon souleve, entrouvre la mer et la terre par des sevousses violentes et réitérées, qui non seulement renversent et détruisent les terres voisines, mais encore ébranlent celles qui sont éloignées, et ravagent ou bouléversent tout ce qui se trouve sur la route de leur direction.

Ces tremblements de terre, causés par les feux souterrains, précèdent ordinaitement les étraptions des volcans et cessent avec elles ét quelques pissage au moment où pe seu rensermé s'ouvre un passage dans les flancs de la terre, et porte au flancaire dens

les airs. Souvent aussi ces tremblements épouvantables continuent tant que les éruptions durent : ces deux effets sont intimement lies ensemble; et jamais il ne se fait une grande éruption dans un velcan, sans qu'elle ait été précédée ou du moins accompagnée d'un tremblement de terre, au lieu très souvent on ressent des secousses même assez violentes sans éruption de feu. Ces mouvements où le feu n'a point de part, proviennent non seulement de la première cause que nous avons indiquée, c'est-à-dire de l'écroulement des cavernes, mais aussi de l'action des vents et des orages souterrains. On a nombre d'exemples de terre saulevées ou affaissées par la force de ces vents intérieurs: Me le chevalier Hamilton, homme aussi respectable per son caractère, qu'admirable par l'étendue de connoissances et de ses recherchès en ce genre, 🚅 a dit avoir vu entre Trente et Vérone, près du village de Roveredo, plusieurs monticules compocés de grosses masses de pierres calcaires, qui ont été évidemment soulevées par diverses exprosions causées par des vents souterrains. Il n'y a pas le moindre indice de l'action du feu sur ces rochers ni sur leurs fragments: tout le pays des deux côtés du grand chemin, dans une longueur de près d'une lieue, a été bouleve put de place en place par ces prodigieux efforts des vents soutermins. Les habitants disent que cela est arrivé tout-à-coup par l'effet d'un remblement de terre.

77

- Mais la force du vent, quelque violent qu'an puisse le supposer, ne me paroît pas une eause sul fisante pour produire d'aussi grands effets; et queiqu'il n'y ait aucune apparence de feu dans commontieules soulevés par la commotion de la terre, je suis persuadé que ces soulévements se sont faits per des explosions électriques de la foudre souterraine, et que les ments intérieurs n'y ent contribué qu'en produisent pes orages élettriques dans les cariffisite la terre. Nous réduireus donc à trois causes tous les mouvements convulsifs de la terre : la première co la plus simple est l'affaissement subit des cavernes. les conde, les orages et les coups de fondre souternaite; et la troisième, l'action et les efforts des feuis Alstmés dans l'intérieur du globe. Il me paroit qu'il est aisé de rapporter à l'une de ces trois causes sont les phénomènes tiui accompagnent ou suivent des · tremblements de terre.

Si lessinouvements de la terre produitent quelque feis des éminences, ils forment encore plus souvent des gouffres. Le 15 éctobre 17/3, il s'est ouvert un gouffre sur le territoire du bourg Induno, dans les états de Modène, dont la cavité a plus de quetre cents brasses de largeur, sur deux cents de profère deux sent 1726, dans la partie septentrionale de l'indude, une montagne d'une hauteur considérable s'enfonça en une nuit par un tremblement de tarre, et un lac très profènd prit sa plate: dans la même nuit, à une limite et demic de distance, un auxien

ment desséché, et son fond s'éleva de manière à former un monticule asses haut, que l'on voit encore aujourd'hui. Dens les mers voisines de la Nouvelle-Bretagne, les tremblements de terre, dit M. de Bougniaville, ont de terribles consequences pour la navigation. Les 7 juin, 12, et 27 juillet 1766, il y en à eu trois à Boére, et le 22 de ce même mois un à la Mouvelle-Bretagne. Quelquefois constitut blements anéantissent des îles et des langue publications; quelquefois aussi ils en créent de sonus; quelquefois aussi ils en créent de sonus; quelquefois aussi ils en créent de sonus que la contrat de sonus quelquefois aussi ils en créent de sonus que la contrat de la contra

Ily ades tremblements de terre qui s'étendent très lain; et soujours plus en longueur qu'en largen l'un des plus considérables est célui qui so lit ressou. iven. Canada en 1663; il s'étendit sur plus de dema contribues de longueur et cent lieues de largeur. c'est-à-dine sur plus de vingt mille lienes superfine endles. Entre du dernier tremblement deterre du Persugul se sont fait de nes jours ressentir encore this loin: M. le chevalier dé Saint-Sauveur, commandent pour le roi à Morueis, a dit à M. de Gensanne qu'en se promenant à la rive gauche de la Jouante, en Languedoc, le ciel devint fout-à coup formioir, et qu'un moment après il aperçut au bas du coteau die est à la rive droite de cette rivière, un globe de seu qui épleta d'une manière terrible. Il sortit de l'intémeur de la terre un tas de rochers considérables, et touté cette chaîne de montagnes se findit slepuis Moracis jusqu'à Florac, sur près de six lieues de lengueur: cette fente a, dans certains endroits, plus de
deux pieds de largeur, et elle est en partie comblée.
Il y a d'autres tremblements de terre qui semblent se
faire sans secousses et sans guanda émotion. Kolbe
tapporte que, le 24 septembre 1707, depuis huit
houres du matin jusqu'à dix heures, la mer manta
sur la contrée du cap de Bonne-Espérance, et un
descendit repu fois de suite, et avec une telle vitesse,
que d'un moment à l'autre la plage étoit alternativaptent couverne et découverte par les eaux.

Jo. puis ajouter; an enjet des effets des tremblements de terre et de l'éboulement des montagnes par l'affaignement des cavernes, quelques faits assez récentret qui tont bien constatés. En Norwege, un promontoire appele Manmore fielde; tomba tout-ànoup en entier. Une montagne fout élevée, et pres-, dire adjacente à celle de Chimboraço, l'une des plus hautes des Cordilières, dans la province dè Quito, s'écroula tout-à-coup. Le fait avec ses circonstances est rapporté dens les Mémoires de MM. de La Condamine et Bouguer. Il arrive souvent de pareils éboulements et de grands affaissements dans les the des Indes méridionales. A Gamma-canore, où les Mellandois ont un établissement, une haute montagne s'écroule tout-à-coup en 1673, par un temps calme et fort besu; ce qui fut suivi d'un tremblement de terre qui renversa les villages d'alemon, où physicurs milliers de personnes périrent: le ... août 1772, dans l'île de Java, province de Cheribou, l'une des plus riches possessions des Hollandois, une montagne d'environ trois lieues de cinconférence s'abyma tout-à-copp, s'enfonçant et se relevant alternativement comme les flots de la mer agitée : en même temps elle laissoit échappet une quantité prodigieuse de globes de feu qu'on; apercevoit de très loin, et qui jetoient une lumière aussi vive que celle du jour; toutes les plantations et trente-neuf négreries ont été emplonties, deux mille cent quarante habitants, sans compter les étrangers. Nous pourrient remeillir plusieurs autres exemples de l'affaissement des terres et de l'écroulement des montagnes par la supresse de carernes, par les secouses des tromblements de terre, et par l'action des volenns: mais nous en avons dit assez pour qu'en, ne priese contester les inductions et les conséquences générales que noul. avons tirées de ces faits particuliens. ( Add. Buff. )

## Des volcans.

Les anciens nous ont laissé quelques notices des volcans qui leur étoient connus, et finiculièrement de l'Etna et du Véeuve. Plusieurs observateurs savants et curieux ont, de nos jours, examiné de plus près la forme et les effets de ces volcans : mais la première chose qui frappe en comparant ces descriptions v'est qu'en doit renonger à trans-

ART. XVI. VERSANS OT TREMBLEMENTS, etc. : 28 mettre à la postérité la tépographie exacte et con stante de ces montagnes ardentes ; leur forme s'a tère et change, de ainsi dire, chaque jour; leix surface s'élève ou s'abaisse en différents endreiss. chaque éruption produit de nouveaux gouffres en . des éminences nouvelles : s'attacher à décrire tous ces changements c'est vouloir suivre et représenter les mines deun bâtiment incendié. Le Vésuve de Pière et l'Etna d'Empédocle présentoient une face ende aspects différents de ceux qui nous sont aujourd'hui si bien représentés per MM. Hamilton et Brydone; et, dans quelques siècles, res descriptions recentes ne ressembleront plus à leur objet. Après La surface des mors, vien sur le globe n'est plus mobile et plus ingrastant que la surface des volcans: mais de cette in constance même et de cette variation de mouvements et de formes on pout tirer quelques épaséquences générales en réunissent les observations particulières. (Add. Buff.)

Exemples des changements arrivés dans les volcans.

\*.La base de l'Etna peut avoir soixante lieues de circonférence, et sa hauteur perpandiquiaire est d'environ deux mille toises au dessus du civeau de la mer Méditerranée. On peut donc regmiller outie éneme montagne comme un cône obtus, dont là superficie n'a garère moins de trois cents lieues cur pécus estimosperficie conique est partagée en quatre.

mes placées concentriquement les unes au-dessusdes autres. La première et la plus large s'étend à plus de six lieues, toujours en mantant doucement, depuis le point le plus éloigné de la base de la mon-· tagge ; et cette sone de six lieues de largeur est peuplée et cultivée presque par-tout. La ville de Cotane et plusieurs villages et trouvent dans estte première enceinte, dont la superficie est de plus de dons cent vingt lieues envées. Tout le foire de cent terrain n'est que de la lave ancienne et modifica qui a coulé des différents endroits de la montagne où se sont faites les explosions des foux souserrains; et la surface de cotte lave, mélée avec les condres rejetées par ces différentes bouches à feu, s'est convertie en une bonne terre actuellement semée de grains et plantée de vignobles ; à l'exception de queloftes endroits on la lave, encore trop récente, ne fait que commencer à changer de nature, et pris sente quelques espaces dénués de terre. Vers le haut de cette zone, on voit deja plusieurs cratères ou coupes plus ou moins larges et profondes, d'où sont sorties les matières qui ont formé les terrains an-dessous.

La seconde zone commence au dessus de six lieues (depuis le point le plus éloigné dans la circonférence de la montagne). Cette seconde zone a environ deux lieues de largeur en montant. la pente en est plus rapide par-tout que celle de la première zone; et cette rapidité augmente à mestre qu'est

s'éléve et qu'on s'approche du somme. Gette zone, de deux lieues de larges, peut attair en superficie. quarante ou quarante cinq lieues carrees de magnifiques forêts couvrent toute cette étendate, et semblent former un beau collier de verdure b h tôte blanche et chenue de ce respectable mont. Le : 3 fond du terrain de ces belles forêts n'est néaumoins que de la lane et des cendres converties par le temps en terres excellentes; et ce qui est encore plus remerquable c'est l'ampalité de la sarface de cette zens; elle ne présente par-tout que des collines, ou plutôt des montagnes, toutes produites par les différentes éraptions du sommet de l'Etna et des autres bouches à feu qui sont au dessous de ce sommet, et dont plusieurs ont autrefois agi dans cette zone, actuellement converte de forêts.

Avant d'arriver au sommet, et après avoir passe les belles forêts qui reconvient la croupe de ceste montagne, on traverse une proisième zone, où il ne croît que de petits végétaux. Gette région est couverte de neige en hiver, qui fond pendant l'été; mais ensuite on trouve la ligne de neige permanente qui marque le commencement de la quatrième zone, et rétend jusqu'au sommet de l'Etna. Ces neiges et ces glaces occupent environ deux lieues en hauteur, depuis la région des parts végétaux jusqu'au sommet, lequel est également convert de neige et de glace: il est exactement d'une figure conique, et l'on voit dans son intérieur le

granderatare du volcan, duquel il sort continuellement des tourbillons de fumée. L'intérieur de ce cratere est en forme de cone renverse, s'élevant égaement de tous côtés: il n'est composé que de cendres et d'antres matières brûlées, sorties de la bouche du volcan, qui est au centre du crafèré. L'extériour de ce-sommet est fort escarpé; la neige y est couverte de condres, et il y fait un très grand froid. Sur le côté separatrional de cette région de neige, il y a plusicure petite less qui ne dégélent jamais. En général, le terrain de cette dernière zone est assez égal et d'une même pente, excepté dans quelques endroits; et re n'est qu'au-dessens de cette région de naige qu'il se trouve nu grand nombre d'inégalités, d'éminences, et de profondeurs produites par les éruptions, et que l'on seit les collines et les montagnes, plus ou moins nouvel-·lanent formées, et composées de matières rejetées par ces différentes bouches à feu.

Le cratère du sommet de l'Etna, en 1770, avoit, selon M. Brydone, plus d'une lieue de circonférence, et les auteurs anciens et modernes lui ont donné des dimensions très différentes; néanmoins tous ces auteurs ont raison, parceque toutes les dimensions de cette bouche à feu ont changé; et tout ce que l'un doit inférer de la comparaison des différentes descriptions qu'on en a faites c'est que le cratère, avec ses bords, s'est éboulé quatre fois deputés six ou sept cents ans. Les matériaux destail

Digitized by Google

éruptions qui forment un autre cratère, lequel s'augmente et s'élève par degrés, jusqu'à ce qu'il retombe de nouveau dans le même gouffre du

volcan.

Ce haut sommet dé la montagne n'est pas le seul endroit où le feu souterrain ait sait éruption; on voit, dans tout le terrain qui forme la croupe de l'Etna, et jusqu'à de très grandes distances du sommet, plusieurs autres cratères qui ont donné passage au feu, et qui sont environnés de morceaux de rochers qui en sont sortis dans difficantes éruptions. On peut même compter plusie es collines. toutes formées par l'éruption de les petits volcans qui environnent le grand ; chacune de ces collines offre à son sommet une coupe ou cratère in milieu duquel on voit le bouche ou plutôt le gouffre profond de ces volcans particuliers. Chaque éruption de l'Etna a produit une nouvelle montagne; et peutêtre, dit M. Brydone, que leur nombre serviroit mieux que toute autre méthode à déterminer celui des éruptions de ce fameux volcan.

La ville de Catane, qui est au bas de la montagne, a souvent été ruinée par le torrent des laves qui sont sorties du pied de ces nouvelles montagnes, lorsqu'elles se sont formées. En montant de Catane à Nicolosi, on parcourt douze milles de chemin dans un terrain formé d'anciennes laves, et à présent remplis par des forêts de chênes, et revêtus jusqu'à une grande profondeur d'un sol très sertile: le fond du sol est composé de laves dans cette région comme dans toutes les autres, depuis le pied de la montagne jusqu'au sommet. La montegne conique qui forme le sommet de l'Etma et contient son cratère a plus de trois lieues de circonférence; elle est extrement rapide, et couverte de neige et de gace en tout temps. Le grand cratère a plus d'une lieue de circonférence en dedans, et il forme une excavation qui ressemble à uni vaste amphithéatre; il en sort des mages de fumée qui ne s'élevent point en l'air; mais roulent vers le bas de la montagne : le cretere est si chaud, qu'il est très dangereux d'y destondre. La grande hodche du volcan est près du centre du cratère; quelques uns des focbers lancés par le volcan hors de son cratère sont d'une grandeur incroyable: le dus gros qu'ait vomi le Vésuve est de forme ronde et a environ douze pieds de diametre; ceux de l'Etna sont bien plus considérables, et proportion. nés à la différence qui se trouve entre les detre volcans. »

Comme toute la partie qui environne le sommet de l'Etna présente un terrain égal, sans collines ni vallées jusqu'à plus de deux lieues de distance en descendant, et qu'en y voit encore aujourd'hui les ruines de la tour du philosophe Empédocle, qui vivoit quatre cents ans avant l'ére

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. chrétienne, il y a toute apparence que depuis ce temps le grand cratère du sommet de l'Etna n'a fait que peu ou point d'éruptions; la force du ma a donc diminué, puisqu'il n'agit plus avec violence au sommet, et que toutes les éruptions modernes se sont faites dans les régions plus basses de la montagne. Cependant, depuis quelques siècles, les dimensions de ce grand cratère du sommet de ·l'Etna ont souvent changé: on le voit par les mesures qu'en ont données les anteurs siciliens en différents temps. Quelquesois il s'est écroulé, ensuite il s'est reformé en s'élevant peu à peu jusqu'à ce qu'il s'écroulât de nouveau. Le premier de ces écroulements, hien constaté, est arrivé en 1157, un second en 1329, un troisième en 1474, et le dernier en 1669. Mais je ne crois pas qu'on doive en conclure avec M. Brydone; que dans peu le cratère s'écroulera de nouveau; l'opinion que cet effet doit arriver tous les cent ans ne me paroit pas assez fondée, et je serois au contraire très porté à présumer que le feu n'agissant plus avec la même violence au sommet de ce volcan, ses forces ont diminué et continueront à s'affoiblir à mesure que la mer s'éloignera davantage : il l'a déja fait reculer de plusieurs milles par ses propres forces, il en a construit les digues et les côtes par ses torrents de laves; et d'ailleurs on set, par la diminution de la rapidité du Charybde et du Scylla, et par plusieurs autres indices, que la mer de Sicile a consi-

Digitized by Google

dérablement baissé depuis deux mille cinq cents ans: ainsi l'on ne peut guère douter qu'elle ne contique à s'abaisser, et que par conséquent l'action des volcans voisins ne se ralentisse, en sorte que le cratère de l'Etna pourra rester très long-temps dans son état actuel, et que, s'il vient à retomber dans ce gouffre, ce sera peut-être pour la dernière fois. Je crois encore pouvoir présumer que quoique l'Etna doive être regardé comme une des montagnes primitives du globe, à cause de sa hauteur et de son immense volume, et que très anciennement il ait commencé d'agir dans le temps de la retraite générale des eaux, son action a néanmoins cossé après cette retraite, et qu'elle ne s'est renouvelée que dans des temps assez modernes, c'est-àdire lorsque la mer Méditerranée, s'étant élevée par la rupture du Bosphone et de Gibraltar, a inondé les terres entre la Siçile et l'Italie, et s'est approchée de la base de l'Etna. Peut être la première des éruptions nouvelles de ce fameux volcan est-elle encore postérieure à cette époque de la nature. « Il me paroît évident, dit M. Brydone, que l'Etna ne breloit pas au siècle d'Homère, ni même long temps auparavant; autrement il seroit impossible que ce poëte eut tant parlé de la Sicile sans faire mention d'un objet si remarquable.» Cette réflexion de M. Brydone est très juste, ainsi ce n'est qu'après le siècle d'Homère qu'on doit dater les nouvelles éruptions de l'Etna: mais on peut voir, par les ta-

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. bleaux poétiques de Pindare, de Virgile, et par les descriptions des autres auteurs anciens et modernes, combien en dix-huit ou dix-neuf cents ans la face entière de cette montagne et des contrées adjacentes a subi de changements et d'altérations par les tremblements de terre, par les éruptions, par les torrents de layes, et enfin par la formation de la plupart des collines et des gouffres produits par tous ces mouvements. Au reste, j'ai tiré les faits que je viens de rapporter de l'excellent ouvrage de M. Brydone, et j'estime assez l'auteur pour croire qu'il ne trouvera pas mauvais que je ne sois pas de son avis sur la puissance de l'aspiration des volcans et sur quelques autres consé, quences qu'il a cru devoir tirer des faits; personne. avant M. Brydone, ne les avoit si bien observés et si clairement présentés, et tous les savants don vent se réunir pour donner à son ouvrage les éloges qu'il mérite.

Les torrents de verre en fusion, auxquels on a donné le nom de laves, ne sont pas, comme on pourroit le croire, le premier produit de l'éruption d'un volcan: ces éruptions s'annoncent ordinairement par un tremblement de terre plus ou moins violent, premier effet de l'effort du feu qui cherche à sortir et à s'échapper au dehors; bientôt il s'échappe en effet, et s'ouvre unit oute dont il élargit l'issue, en projetant au-dehors les rochers et toutes les terres qui s'opposoient à son passage;

THÉORIE DE LA TERRE.

ces matériaux, lancés à une grande distance, retombent les uns sur les autres, et forment une eminence plus ou moins considérable, à proportion de la durée et de la violence de l'éruption. Comme toutes les terres rejetées sont pénétrées de feu, et la plupart converties en cendres ardentes, l'éminence qui en est composée est une montagne de feu solide, dans laquelle s'achève la vitrification d'une grande partie de la matière par le fondant des cendres; dès-lors cette matière fondue fait effort pour s'écouler, et la lave éclate et jaillit ordinairement au pied de la nouvelle montagne qui vient de la produire: mais dans les petits volcans, qui n'ont pas assez de force pour lancer au loin les matières qu'ils rejettent, la lave sort du haut de la montagne. On voit cet effet dans les éruptions du Vésuve: la lave semble s'élever jusque dans le cratère; le volcan vomit auparavant des pierres et des cendres qui, retombant à-plomb sur l'ancien cratère, ne font que l'augmenter; et c'est à travers cette matière additionnelle nouvellement tombée que la lave s'ouvre une issue. Ces deux effets, quoique différents en apparence, sont néanmoins les mêmes: car, dans un petit volcan qui, comme le Vésuve, n'a pas assez de puissance pour enfanter de pouvelles montagnes en projetant au loin les matieres qu'il rejette, toutes tombent sur le sommet; elles en augmentent la hauteur, et c'est au pied de cette nouvelle couronne de matière

que la lave s'ouvre un passage pour s'écouler. Ce dernier effort est ordinairement suivi du calme du volcan; les secousses de la terre au-dedans, les projections au-dehors, cessent dès que la lave coule: mais les torrents de ce verre en fusion produisent des effets ençore plus étendus, plus désastreux, que ceux du mouvement de la montagne dans son éruption; ces fleuves de feu ravagent, détruisent, et même dénaturent la surface de la terre. Per comme impossible de leur opposer une digue; as matheureux habitants de Catane en onte fait la triste expérience : comme leur ville avoit souvent été détruite en total ou en partie par les torrents de lave, ils ont construit de très fortes marailles de cinquante-cinq pieds de hauteur; environnés de ces remparts ils se croyojent en sûreté: les murailles résistèrent en effet au feu et au poids du torrent, mais cette résistance ne servit qu'à le gonfler; il s'éleva jusqu'au-dessus de ces remissus. retomba sur la ville, et détruisit tout se ini se trouva sur son passage.

Ces torrents de lave ont souvent une demidieue et quelquesois jusqu'à deux lieues de largeur. « La dernière lave que nous avons traversée, dit M. Brydone, avant d'arriver à Catane, est d'une si vaste ette que, que je croyois qu'elle ne finiroit jamais; elle n'a certainement pas moins de six ou sent milles de large, et elle paroît être en plusieurs endroits d'une prosondeur énorme: elle a chassé en

arrière les eaux de la mer à plus d'un mille, et a forme un large promontoire élevé et noir, devant lequel il y a beaucoup d'cau. Cette lave est stérile et n'est couverte que de très peu de terreau: cependant elle est ancienne; car, au rapport de Diodore de Sicile, cette même lave a été vomie par l'Etna au temps de la seconde guerre punique: lorsque Syracuse étoit assiégée par les Romains, les habitants de Taurominum envoyèrent un détachement pour secourir les assiégés; les soldes furent parrêtés dans leur marche par ce toricité de lave qui avoit déja gagné la mer avant leur arrivée au pied de la montagne; il leur coupa entièrement le passage. Ce fait, confirmé par d'autres auteurs et même par des inscriptions et des monuments, s'est passé il y a deux mille ans; et cependant cette lave n'est encore couverte que de quelques végétaux parsémés, et elle est absolument incapable de prode la vins ; il y a seulement quelques gromes dans les crevasses qui sont remplies d'un bon terreau. La surface des laves devient avec le temps un sol très fertile.

« En allant en Piémont, continue M. Brydone, nous passames sur un large pont construit patièrement de lave. Près de là, la rivière se prolonge à travers une autre lave, qui est très remarquité et probablement une des plus anciennes qui soient sorties de l'Etna; le courant, qui est extrêmement appide, l'a rongée en plusieurs endroits jusqu'à la

profondeur de cinquante ou soixante pieds; et selon M. Recupero, son cours occupe une longueur d'environ quarante milles: elle est sortie d'une éminence très considérable sur la côte septentriopale de l'Etna; et comme elle a trouvé quelques vallées qui sont à l'est, elle a pris son cours de ce côté; elle interrompt la rivière d'Alcantara à diverses reprises, et enfin elle arrive à la mer près de l'embouchure de cette rivière. La ville de Jaci et toutes eelles de cette côte sont fondées sur des rochers immenses de laves, ontassés les uns sur les autres. et qui sont en quelques endroits d'une hauteur surprenante; car il paroît que ces torrents enflammés se durcissent en rochers dès qu'ils sont arrivés à la mer.... De Jaci à Catane on ne marche que su la lave; elle a formé toute cette eôte, et, en beaucoup d'endroits, les torrents de lave ont repoussé la mer à plusieurs milles en arrière de ses anciennes limites.... A Catane, près d'une voute qui est à présent à trente pieds de profondeur, on voit un endroit escarpé où l'on distingue plusieurs couches de lave, avec une de terre très épaisse sur la surface de chacune: s'il faut deux mille ans pour former sur la lave une légère couche de terre, il a da s'écouler un temps plus considérable entre chas cune des éruptions qui ont donné nuissance à ces couches. On a percé à trayers sept laves séparées, . placées les unes sur les autres, et dont la plupart sont couvertes d'un litrépais de bon terreau; einsi

la plus basse de ces couches paroît s'être formée il y a quatorze mille ans.... En 1669, la lave forma un promontoire à Catane, dans un endroit où il y avoit plus de cinquante pieds de profondeur d'eau, et ce promontoire est élevé de cinquante autres pieds au-dessus du niveau actuel de la mer. Ce torrent de lave sortit au-dessus de Montpelieri, vint frapper contre cette montagne, se partagea ensuite en deux branches, et ravagea tout le pars qui est entre Montpelieri et Catane, dont elle escalada les murailles, avant de se verser dans la mer: elle forma plusieurs collines où il y avoit autrefois des vallées, et combla un lac étendu et profond dont on n'aperçoit pas aujourd'hur le eindre vestige.... La côte de Catane à Syracuse est par-tout éloignée de trente milles au moins du sommet de l'Etna; et néanmoins cette côte, dans une longueur de près de dix lieues, est formée des laves de ce volcan : la mer a été repoussée fort loin, en laissant des rochers élevés et des promontoires de laves qui défient la fureur des flets, et leur présentent des limites qu'ils ne peuvent franchir. Il.y avoit, dans le siècle de Virgile, un beau port au pied de l'Etna; il n'en reste aucun vestige anjourd'hui: c'est probablement celui qu'on a appolé mal-à-propos le port d'Ulysse. On montre alljourd'hui le lieu de ce port à trois ou quatre milles dens l'intérieur du pays rainsi la lave a gagné toute cette étendue sur la mon, et a formé tous ces nouveaux terraines. L'étendue de cette contrée couverte de laves et d'autres matières brûlées est, selon M. Recupero, de cent quatre-vingt-trois milles en circonférence, et ce cercle augmente encore à chaque grande éruption.

Voilà donc une terre d'environ trois cents lieues superficielles toute couverte ou formée par les projections des volcans, dans laquelle, indépendirement du pic de l'Etna, l'on trouve d'autres tagnes en grand nombre, qui toutes ont leurs cratères propres et nous démontrent autant de volcans particuliers: il ne faut donc pas regarder l'Etna comme un seul volcan, mais comme un assemblage, une gerbe de volcans, dont la plupart sont éteints ou brûlent d'un feu tranquille, et quelques autres, en petit nombre, agissent encore avec violence. Le haut sommet de l'Etna ne jette maintenant que des fumées, et, depuis très long temps, il n'a fait aucune projection au loin, puisqu'il est par-tout environné d'un terrain sans inégalités à plus de deux lieues de distance, et qu'au-dessous de cette haute région couverte de neige on voit une large zone de grandes forêts, dont le sol est une bonne terre de plusieurs pieds d'épaisseur. Cette zone inférieure est, à la vérité, semée d'inégalités, et présente des éminences, des vallons, des collines, et même d'assez grosses montagnes: mais, comme presque toutes ces inégalités sont couvertes d'une grande épaisseur de terre, et qu'il fant une

longue succession de temps pod temps les matières volcanisées se convertissent en terre végétale, il me paroît qu'on peut regarder le sommet de l'Etna et les autres bouches à feu qui l'environnoient jusqu'à quatre ou cinq lieues au-dessous comme des volcans presque éteints, ou du moins assoupis depuis nombre de siècles; car les éruptions dont on peut citer les dates depuis deux mille cinq cents ans se sont faites dans la région plus basse, ce à-dire à cinq, six, et sept lieues de distance sommet. Il me paroit donc qu'il y a eu deux âges différents pour les volcans de la Sicile : le premier très ancien, où le sommet de l'Etna a commencé d'agir, lorsque la mer universelle a laissé ce sommet à découvert et s'est abaissée à quelques centaines de toises au-dessous; c'est des-lors que se sont faites les premières éruptions qui ont produit les laves du sommet et formé les collines qui se trouvent audessous dans la région des forêts : mais ensuite les eaux, ayant continué de baisser, ont totalement abandonné cette montagne, aiusi que toutes les terres de la Sicile et des continents adjacents; et, après cette entière retraite des eaux, la Méditerranée n'étoit qu'un lac d'assez médiocre étendue, et ses eaux étoient très éloignées de la Sicile et de toutes les contrées dont elle baigne aujourd'hui les côtes. Pendant tout ce temps, qui a duré plusieurs milliers d'années, la Sicile a été tranquille; l'Etna et les mutres anciens volcans qui environnent son

rents de bitume. Le P, de La Torre, très habile physiciene repporte que, le 10 mars 1755, il sortit du pied de la montagne de l'Etna un large torrent d'east qui inonda les campagnes d'alentour. Ce torrent qu'elle remplit une quantité de sable si considérable, qu'elle remplit une plaine très étendue. Ces eaux étoient fort chaudes. Les pierres et les sables laissés dans la campagne ne différoient en rien des pierres et du sable qu'en trouve dans la mer. Ce torrent d'eau fut immédiatement suivi d'un torrent de matière enflammée, qui sortit de la même ouverture.

Cette même éruption de 1755 s'annonça, dit M. d'Arthenay, par un si grand embrasement, qu'il éclairoit plus de vingt-quatre milles de pays du côté de Catane; les explosions furent bientôt si fréquentes, que, dès le 3 mars, on apercevoit une nouvelle montagne au-dessus du sommet de l'ancienne, de la même manière que nous l'avons vu au Vésuve dans ces derniers temps. Enfin les jurats de Mascali ont mandé le 12, que le 9 du même mois les explosions devinrent terribles; que la fumée augmenta à tel point que tout le ciel en fut obscurci; qu'à l'entrée de la nuit il commença à pleuvoir un déluge de petites pierres, pesant jusqu'à trois onces, dont tout le pays et les cantons circonvoisins furent inondés; qu'à cette pluie effreuse, qui dura plus de cinq quarts d'heure, en succéda une autre de cendres noires, qui continua toute la nuits que le lendemain, sur les huit heures

du matin, le sommet de l'Etna vont un fleure d'eau comparable au Nil; que les anciennes laves les plus impraticables par leurs montuosités, leurs coupures, et leurs pointes, furent en un clin d'œil converties par ce torrent en une vaste plaine de sable; que l'eau, qui heureusement n'avoit coulé que pendant un demi-quart d'heure, étoit tres chaude; que les pierres et les sables qu'elle avoit charries avec elle ne différoient en rien des pierres et da sable de la mer; qu'après l'inondation il étoit sorti de la même bouche un petit ruisseau de fan qui coula pendant vingt-quatre heures; que le i, à un mille environ au-dessous de citte bouche, il se fit une crevasse par où déboucha une lave qui pouvoit avoir cent toises de largeur et deux milles d'étendue, et qu'elle continuoit son cours au travers de la campagne le jour même que d'Arthenav écrivoit cette relation.

Voici ce que dit M. Brydone, au sujet de cette cruption: « Une partie des bêlles forêts qui composent la scoonde région de l'Etna fut des uite en 1755 par rès singulier phénomène. Pendant une éruption du volcan, un immense torrent d'eau bouillante sortit, à ce qu'on imagine, u grand cratère de la montagne, en se récandant en un instant sur sa base, en renversant et détruisant tout ce qu'il rencontra dans sa course. Les traces de ce torrent étoient étore visibles (en 1770). Le terrain commençoit à recouvrer sa verdure et sa vé-

getation, qui out para quelque temps avoir été anéanties. Le sillon que ce torrent d'eau a laissé semble avoir environ un mille et demi de largeur, et davantage en quelques endroits. Les gens éclairés du pays croient communément que le volcan a quelque communication avec la mer, et qu'il éleva cette eau par une forçe de succion. Mais, dit M. Brydone, l'absurdité de cette opinion est trop évidente pour avoir besoin d'être réfutée; la force de succion seule, même en supposant un vide parfait, ne poterroit jamais élever l'eau à plus de trente trois ou trente-quatre pieds, ce qui est égal au poids d'une colonia d'air dans toute la hauteur de l'atmosphere. » Je dois observer que M. Brydone me paroit se tromper ici, puisqu'il confond la force du poids de l'atmosphère avec la force de succion produite parmaction du feu. Celle de l'air, lorsqu'on fait le vide, est en effet limitée à moins de transquatre pieds; mais la force de succion ou d'aspirale. tion du seu n'a point de bonnes; elle est, dans tout les cas, proportionnelle à l'activité à la quantité de la chaleur qui l'a produite, some on le voit dens les fourneaux où l'on adap des tuyaux aspiratifies. Ainsi l'opinion des gens éclatrés du pays, loin d'êtrembsurde, me paroit bien fondée : il est nécessaire que les cavités des volcans communiquent avec la mer; saus cela ils ne pourroient vomir ces immenses torrents dau, ni même faire aucune éruption, puisque aucunte puissance, à l'exART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. 303 ception de l'eau choquée contre le feu, ne peut produire d'aussi violents effets.

Le volcan Pacayita, nommé volcan de l'eau par les Espagnols, jette des torrents d'eau dans toutes ses éruptions; la dernière détruisit, en 1773, la ville de Guatimala, et les torrents d'eau et de laves descendirent jusqu'à la mer du Sud.

On a observé sur le Vésuve, qu'il vient de la merun vent qui pénètre dans la montagne: le bruit qui se fait entendre dans certaines cavités, comme s'il passoit quelque torrent par dessous, come ametitôt que les vents de terre soufflent; et on s'aperçoit en même temps que les exhalaisons de la boucha da Vésuve deviennent beaucoup moins considéralises; au lieu que lorsque le vent vient de la mer, ce bruit semblable à un torrent recommence, amsi que les exhalaisons de flamme et de famée, les éaux de la mer s'insinuant aussi dans la montagne, tantôt en grande, tantôt en petite quantité; et il est arrivé plusieurs fois à ce volcan de rendreen même temps de la cendre et de l'eau.

Un savant, qui a comparé l'état moderne du Vésuve avec son état actuel, rapporte que, pendant l'intervalle qui précéda l'éruption de 1631, l'espèce d'entonnoir que forme l'intérieur du Vésuve s'étoit revêtu d'arbres et de verdare; que la petite plaine qui le terminoit étoit abondante en excellents pâturages; qu'en partant du bord supérieur du gouffre, on avoit un mille à descendre pour arri-

ver à cette plaine, et qu'elle avoit, vers son milieu, un autre gouffre dans lequel on descendoit également pendant un mille, par des chemins étroits et tertueux, qui conduisoient dans un espace plus vaste, entouré de cavernes, d'où il sortoit des vents di impétueux et st froids, qu'il étoit impossible d'y résister. Suivant le même observateur, la sommité du Vésuve avoit alors cinq milles de circonférence. Après cela, ou ne doit point être étonné que quelques physiciens aient avancé que ce qui semble former aujourd'hui deux montagnes, n'en étoit qu'une autrefois; que le volcan étoit au centre; mais que le côté méridional s'étant éboulé par l'effet de quelque éruption, il avoit formé ce vallon, qui sépare le Vésuve du mont somme.

M. Steller observe que les volcans de l'Asia septentrionale sont présque toujours isolés, qu'ils aut
à-peu-près la même croûte ou surface, et qu'on
trouve toujours des lacs sur le sommet et des eaux
bhaudes au pied des montagnes où les volcans se
sont éteints. « C'est, dit-il, une nouvelle preuve de
la correspondance que la nature a mise entre la
mer, les montagnes, les volcans, et les eaux chaudes.
On trouve nombre de sources de ces eaux chaudes
dans différents endroits du Kamtschatka. L'île de
Sjanw, à quarante lieues de Ternate, a un volcan
dont on voit souvent sortir de l'eau, des ceindres, etc. » Mais il est inutile d'accumuler ici des
faits en plus grand nombre pour prouver la com-

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. 345 munication des volcans avec la mer: la violence de leurs éruptions seroit seule suffisante pour le faire présumer; et le fait général de la simisfique près de la mer de tous les volcame actuellement. agissants achève de le démontrer: Cependant, comme quelques physiciens ont mé la réalité a même la possibilité de cette communication des velcans à la mer, je ne dois pas laisser échapper un fait que nous devons à feu M. de La Condamine, homme aussi vézidique qu'éclairé. Il dit à qu'éssant monté au sommet du Vésuve, le 4 juin 1755, et même sur les Bords de l'entennoir qui s'est formé aptour de la houche du velean depuis sa dernière explosion, il apercut dans le gouffre, à carviren questante totalirae profondoite, une grands cerité en water vers le mond de a moutagne : il fit jeter differosses pierres dans cette savité, et il compta à sa montre douze secondes avant qu'esa cessat de les entendre rouler; à la fin de leur chate, on auxientendre un bruit semblable à celui que fereit une more en tombant dens un bourbier; et guand en n'y ietoit rien, on entendoit un bruit semblable à culti des flots agités. » Si la chute de ces pierres jetões dans de gottline s'étoit faite, perpendienlairement et/suns chataches, on peurroit conclure des donne secundes de temperante prefiendeur de deux mille cent somente pieds, ce qui donnerett au printire du Vésuve plus de profondeux que le nirann de la mar; car, selon le P. de La Porre, cette EUPPON. ft.

montagne n'avoit, en 1.753, que seize centsoixantedix-cept pieds d'élévation au-dessus de la surface de la mor; et cette élévation est encore diminuée depuiste temps. Il paroît donc hors de doute que les cavernes de ce volcan descendent au-dessous du niveau de la mer, et que par conséquent il peut avoir communication avec elle.

L'ai reçu d'un témoin oculaire et bon observateur une note bien faite et détaillée sur l'état du Véauve, le 15 juillet de cette même année 1753: je vois la rapporter, comme pouvant servir à fixer les idées sur ce que l'on doit présumer et craindre des effets de ce volcan, dont la puissance me paroît être hien affeiblie.

Rendu au pied du Vésure, distent de Naples de deux lieues, on monte pendant sine haure et demie sur des ânes, et l'on en emploie autant pour faire le reste du chemin à pied; c'en est la partie la plus escarpée et la plus fatigante; ou se tient à la marche dans les cendres et dans les pierrenanciement élancées.

"Chemin faisant, on voit les laves des différentes éruptions: la plus ancienne qu'en trouve, dont l'âge est incertein, mais à qui la tradition donne deux cents ane cat de conleur quie de farq et a toutes les apparences d'une pierre; elle cirisploie actuellement pour le puvé de Naples es pare certains oumages de magonnerie. Que en trative

d'autres, qu'on dit être de soixante, de quarante et de vingt ans ; la dernière est de l'année 1752..... Ces différentes laves, à l'exception de la plus ans cienne, ont de loin l'apparence d'une terre brure, noirâtre, raboteuse, plus ou moins fratchement labourée. Vue de près, c'est une matière absolument semblable à celle qui reste du fir épuré dens les fonderies; elle est plus ou moins composée de terre et de minéral ferrugineux, et approche plus ou moins de la pierre.

Arrivé à la eime qui, avant les éruptions, ésuit solide, en trodve un premier bassin, dont le cité conférence dit on, a deux milles d'Italie, et dont la profondeur panoît avoir quarante piede, autouné d'ane croûte de torre de cette même hauteur, qui va en s'épaississant vers en base, et dont le hard supérieur a deux pieds de largeur. Le fond de ce premier basein est couvert d'une matière jaune, verdâtre, sulfuseuse, duncie, et chaude, sans que ardente, qui, par différentes ensures, leissements de la fumée.

«Dans le milieu de ce premier la montie de la circonfinence du premier, et parcillement la moitié de la circonfinence du premier, et parcillement la moitié de ca presendeur; son fead est couvert d'une matière brune, moifatre, d'ielle ipre les luite les plus fraiches qui antreuvent ser la route.

Dans ce second basein sitting un magnicule croux dans sep intérieur, muser destroct cime, et

pureillement ouvert depuis sa cime jusqu'à sa base, vers le côté de la montagne où l'on monte. Cette ouverture latérale peut avoir à la cime vingt pieds, et à la base quatre pieds de largeur. La hauteur du monticule est environ de quarante pieds; le diametre de sa base peut en avoir autant, et celui de l'enverture de sa cime la moitié.

"Cette base; élevée au-dessus du second bassin d'environ singt pieds, forme un troisième bassin actuellement rempli d'une matière liquide et audente, dont le coup d'œil est entièrement semblable un métal fondu qu'on voit dans les fourneaux d'une fendarie. Cette matière bouillonne continuellement avec violence; son mouvement a limparence d'un lus raédiocrement agité, et le basit qu'il produit est temblable à velui des vagues.

De minute en minute, il se fait descette matière des élans comme ceux d'un gras jet d'eau our de plusions jets d'eau réunis ensemble. Ces élans proplusions une goulée audente qui c'élève à la hauteur de trente à quarante pieds, et retombe en différents aucs, partitulaint son propre bassin, partie dans le fand du sevend bassin couvert de la matière noire : état la busur réfléchie de ces journéemes de ses journéemes de ses journéemes, qu'en voit depuis Naples fiendant la nuit. Le bruit que font ces élans dans leur élévation ut dans leur élévation ut dans leur élévation ut dans leur élévation ut dans leur élévation et de le de de celui que fait un seu d'audière en pustant, et de puip que pro-

duisent les vagues de la mer poussées par un vent violent contre un rocher.

"Ces bouillonnements entremélés de ces élans produisent un transvasement continuel de cette matière. Par l'ouverture de quatre pieds qui se trouve à la base du monticule, on toit couler, sans discontinuer, un ruisseau ardent de la lægeur de l'ouverture, qui, dans un capal incliné et avec un mouvement moyen, descend dans le second baselie; couvert de matière noire, s'y divise en plusieurs, ruisselets encore ardents, s'y arrête, et s'y éteint.

"« Ce ruisseau ardent est actuellement une nonvelle lave, qui ne coule que depuis huit jours; et si elle continue et augmente, elle produira avec le temps un nouveau dégorgement dans la plaine, semblable à celui qui se fit il y a deux ans : le tout est accompagné d'une épaisse fumée qui n'a point l'odeur du soufre, mais celle précisément que sépand un fourneeu où l'on cuit des tuiles.

"On peut; sans aucun danger, faire le tour de la sime sur le bord de la croûte; parceque le monticularmeusé d'où partent les jets ardents est assez distant des bords pour ne laisser rien à craindre; de premier pareillement sans danger descendre dans le premier bacian; on pourroit même se tenir sur les bords da second, si la réverbération de la matière ardente ne l'empêchoit.

World l'état actuel du Vésuve, ce 15 juillet 1753: 11 change sans cesse de forme et d'aspect; il ne jette actuellement point de pierrés, et l'on n'en voit sortir aucune flamme '. "

Cette observation semble prouver évidemment que le siège de l'embrasement de ce volcan, et peut-être de tous les autres volcans, n'est pas à une grande profondeur dans l'intérieur de la montagne, et qu'il n'est pas mécessaire de supposer leur foyer au niveau de la mer ou plus bas, et de faire partir l'explosion dans le temps des éruptions; il suffit d'admettre des cavernes et des fentes perpendiculaires au-dessous, ou plutôt à côté du foyer, lesquelles servent de tuyaux d'aspiration et de ventilateurs au fourneau du volcan.

M. de La Condamine, qui a eu plus qu'aucun autre physicien es occasions d'observer un grand nombre de volcans dans les Cordinères, a aussi examiné le mont Vésuve et toutes les terres adjacertes.

"Au mois de juin 1755, le sommet du Vésuve formois dit-il, un entonnoir ouvert dans un amas de cendres, de pierres calcaires, et de seufre, qui bruloit encore de distance en distance, qui terroit le sol de sa couleur, et qui s'exhaloit par diverse el vasses, dans lesquelles la chaleur étoit appearance pour enflammer en peu de temps un bâton enfoncé à quelques pieds dans ces fentes.

Les éruptions de ce volcan sont fréquentes de-

Note communiquée à M. de Buffon, et envoyée de la mois de septembre 1753.

"Ce spectacle présente l'apparence de flots métalliques refroidis et congelés; on peut s'apparence de flots me une idée imperfaite en imaginant une mer d'une matière épaisse et tenace dont les vagues commenceroient à se calmer. Cette mer avoit ses îles : ce sont des masses isolées, semblables à des rochers creux et spongieux, ouverts en arcadés et en grottes bizarrement percées, sous lesquelles la matière apdente ét liquide s'étoit fait des dépôts ou des récenvoirs qui ressembloient à des fourneaux. Ces grottes, leurs voûtes, et leurs piliers.... étoient chargés de scories suspendues en forme de grappes irrégulières de toutes les couleirs et de toutes les nuances...

Toutes les montagnes ou coteaux des savirons de Haples seront visiblement reconnus à l'examen pour des amas de matières vomies par des volcans

qui n'existent plus, et dont les éruptions antérieures aux histoires ont vraisemblablement formé les ports de Naples et Pouzzol. Ces mêmes matières se reconnoissent sur toute la route de Naples à Rome, et aux portes de Rome même....

"Tout l'intérieur de la montagne de Frascati.... la chaîne de collines qui s'étend de cet endroit à Grotta-Berrata, à Castel Gandolfo, jusqu'au lac d'Albano, la montagne de Tivoli en grande partie, celle de Caprarola, de Viterbe, etc., sont composées de divers lits de pierres calcinées, de cendres pures, de scories, de matières semblables au mâchefer, à la terre cuite, à la lave proprement dite, enfin toutés pareilles à celles dont est composé le sol de Partici, et à celles qui sont sorties des flancs du Vésuve sous tant de formes différentes... Il faut donc nécessairement que toute cotte partie de l'Italie ait été bouleversée par des volcans....

matières calcinées, n'est que la bouche d'un ancien moione, etc... La chaîne des volcans d'Italie s'étend juaquien Sicile, et offre encore un assez grand membre de foyers visibles sous différentes fermes. En Toscane, les exhalaisons de Firetzuola, les estix thermales de Pise; dans l'Etat ecolégisatique, celles de Viterbe, de Norcia, de Norcia, etc., dans le moyanme de Naples, celles d'Italia, la Solfatara, le Vanuve; en Sicile et dans les tles voisines de l'Etate, les volcans de Lipari, Stromboli, etc., d'autrés vol-

"Il est vraisemblable, dit M. l'abbé Macati, que dans les siècles passés, le royaume de Naples avoit, putre le Vésuve, plusieurs autres volcans....

"Le mont Vésuve, dit le P. de La Torre, semble une partie détachée de bette chaîne de montagnes qui, sous le nom d'apennins, divise toute l'Italie dans sa longueur.... Ce volcant est composé de trais monts différents: l'un est la Vésuve proprement dit; les deux autres sont les monts élement et d'Otajano. Ces deux derniers, placés plus occidentalement, formant une espèce de demi-percle autour du Vésuve, avec lequel ils ont des racines communes.

Cette montagne éteit autrefair enteurée de campagnes festiles, et ouverte elle-nature d'arbres at de vardure, excepté sa cime, qui était phitoset atteile, et où l'on vapois plusieurs americas autrimpertes. Elle était environnée de quantité de no-alique qui en rendoient l'accès difficile, et dont les pointes, qui étaient fort hautes, cachoient le vellon élassé qui agrande entre le Vésuve et les monts finance et déstajance la cime du Vésuve, qui s'est parties de depuis considérable pint, se faisant alors beauteup plus rémarquet, il n'est pas étonnant que

Digitized by Google

' les anciens aient cru qu'il n'avoit qu'un sommet....

« La largeur du vallon est, dans toute son étendue de deux mille deux cent vingt pieds de París, et sa longueur équivaut à-peu-près à sa largeur... il entoure la moitié du Vésuve... et il est, ainsi que tous les côtés du Vésuve, rempli de sable brûlé et de petites pierres ponces. Les rochers qui s'étendent des monts Somma et d'Otajano offrent tout au plus quelques brins d'herbes; tandis que ces monts sont extérieurement converts d'arbres et de verdure. Ces rochers paroissent, au premier coup d'œil, des pierres brûlées; mote, en les observant attentivement, on voit qu'ils sont, ainsi que les rochers de ces autres montagnes; composés de lits de pierres naturelles, de terre couleur de châtaigne, de craie et de pierres blanches qui ne paroissent nullement avoir été liquéliées par le fou...

"On voit tout autour du Vésuve les ouvertures qui s'y sont faites en différents temps, et par les quelles sortent les laves, ces torrents de matières, qui content quelquefois des flancs, et qui tampét convent sur lavareupe de la montagne, se réplandent dans les compagnes, et quelquefois justqu'à la mer, et s'endurcissent comme une pièrre lorsqué la matière vient à se refroidir......

"A la cime du Vésuve on ne vois qu'une espèce d'ourlet on de rebord de quatre à cing palmes de large, qui , prolongé surous de la cime, décrit true circonférence de cinq mille six cent rings duttre

ART. XVI. VOECANS ET TREMBLEMENTS, etc. pieds de Paris. On peut marcher commodément sur ce rebord. Il est tout couvert d'un sable brûlé, i est rouge en quelques endroits, et sous lequel on trouve des pierres partie naturelles, partie calcinées... On remarque, dans deux élévations de ce rebord, des lits de pierres naturelles, arrangées comme dans toutes les montagnes; ce qui détruit le sentiment de ceux qui regardent le Vésuve comme une montagne qui s'est élevée peu à peu au-dessus da plan du vallon ....

« La profondeur du gouffre où la matière bouillonne est de cinq cent quarante-trois pieds : peur la hauteur de la montagne depuis sa cime jusqu'au niveau de la mer relle est de seize cent soixante-dixsept pieds, qui font le tiers d'un mille d'Italie.

" « Cesse hauteur a vraisemblablement été plus considérable. Les éruptions qui ont changé la forme extérieure de la montagne en ont aussi diminué l'élévation , par les parties qu'elles ont détadrées du sommet, et qui ont roulé dans le gouille. » 1100

aD'après tous ces exemples, se no de considérents la forme exterioure que nous presentent la divide et les mitres terres ravagées par le feu, nous réconnottrons tottlemment qu'il n'existe aucun volcan simple et purement isolé. La surface de ces entrées office par tout une suite et quelquesois une gerbe de volcans. On vient di le voia au sujet de l'Etna, et nous pouvons on dennier the second exemple dans d'Hédia L'Islande, comme la Sicilé, n'est en grande

partifiqu'un groupe de volcans, et nous allons le pronver par les observations.

L'Islande entière nedoit être regardée que com une vaste montagne parsemée de cavités profondes, cachant dans son sein des amas de minéraux, de matières vitrifiées et bitumineuses, et s'élevant de tous côtés du milieu de la mer qui la baigne, en forme d'un cone court et écrasé. Sa surface ne présente à l'œil que des sommets de montagnes blanchis par des neiges et des glaces; et plus bas l'image de la confusion et du bouleversement. C'est un éporme monceau de pierres et de rochers brisés, quelquefois poreux et à densi calcinés, effrayants par la noirceur et les traces de feu qui y sont empreintes. Les fentes et les creux de ces rochers ne sont remplis que d'un sable rouge, et qualquefois noir ou blanc; mais dans les vallées que les montagnes forment entre elles, on trouve des plaines agr**ésibles:** 

La plupant des issus, qui cont des montagnes de médiocre hauteur, quoique conventes de glatés, et médiocre hauteur, quoique conventes de glatés, et élevées; sont des volcans qui, de temps à dutres, jettent des flammes et causent des tamblements de tiple; on en compte une vinguine dans toute l'île. Les habitants des environs de ces montagnes ont appris, par leurs chor victions; que lersque les glaces et la neige s'élévent à une houteur considérable, et qu'elles ont bouché les cavités pas les

• En 1721, le johut appelé Koëtlegan, à eing du six lieures de l'ouest de la meir, auprès de la baie de Portland, s'anilament après plusieurs secousses de tremblement de terre. Cet incendie fondit des. morceaux de glace d'une grosseur énorme, d'où se formèrent des terrents impétueux qui portèrent fort loin l'impadation avec la terreur, et entrainèvent jusqu'à la mer des quantités prodigieuses de terre, de sable, et de pierres. Les masses solides de gloge et l'immense quantité de terre e de merres. et demable qu'emporta cette inondation, comblèrent bellement la met, qu'à un demi-mile de côtes il s'ambrusa tatapetite montagne qui partit scittencom an-dessipple l'eau en 1750. On peug jugar combien cette inondation amena de mi tières à la iner, puisqu'elle la fit remonter du platé reculer à douze milles au-delà de ses al

La durée entière de cepte inondation fut de trois

passer au product qu'après ce temps qu'on put passer au product montagnes comme auparavant....

L'Héela, que l'on a toujours regardé comme un des plus fameux volcans de l'univers à cause de ses éruptions terribles, est aujourd'hui un des moins dangereux de l'Islande. Les monts de Koëtlegan dent of vient de purher, et le mont Krafie, ont fait récemment autant de ravages que l'Hécla en faisoit autrefois. On remarque que oe dernier volcan n'a jeté des flammes que dix fois dans l'espace de huit dants ans ; savoir, dans levannées 1104, 435 79 4222, 1300, 1341, 1362, 1389, 1558, 1636, et pour la dernière fois en 1693. Cette éruption commença le 13 février continua jusqu'au mois d'aout suivant. Tous les autres incendies n'ont de même duré que quelques mois. Il faut donc observer que l'Hecla ayant fait les plus grands ravages au quatorzième siècle, à quatre reprises différentes, a de tout à fait tranquille pendant le quinzique, vet a possé de jeter du feu pendant cent soixanze ans. pouis cette époque il n'a fait qu'une seule éruption au seizième siecle, et deux au din septième. etuellement on n'aperçoit sur ce veloun mi feu, fumée, ni exhalaisons; on y trouve seulement dans quelques petits creux, ainsi que dans beaucouplitres endroits de l'île, de l'eau bouillantet des pierres, du sable, et des cendres.

·· En 1746, après quelques seconsses de translité

mente de terre, qui ne furent sensibles que dans les cantons du nord, le mont Krasse commença à vomir, avec un fracas épouvantable, de la famée, du seu, des cendres, et des pierres. Cette éraption continua pendant deux ou trois ans, sans faire aucun dommage, parceque tout retomboit sur ce volçan ou autour de sa base.

. En 1728, le feu s'étant communiqué à quelques montagnes situées près du Krafie, ellembralèrent pendant plusieurs semeines. Lorsque les matières minérales qu'elles renfermoient furent spudues, il s'en forme un ruisseau de feu qui conta foet dout coment vers le sud, dans les termins qui sont audessous de ces montagnes. Ce misseau brûlant s'alla jeter dans un lete, à trois liteues du monts Krafle, avec un grand brair, et en formant im bouillonnement et un tourbillen décume horrible. La lave nei desa de couler qu'en 1729, parcentralors vraisonablablament la matière qui la formoit était épuisée. Se lac fut templi d'une grande quantité de pietres calcinées, qui firent considérablement élever ses eaux vil·a environ. vingt lienes de circuit, et il est situé à une pareille distance de la mer. On ne parlera pas des autresvolcens-d'Islande, il suffit d'avoir fait remarquer les plus agradérables.

On voit, pur come description, que rien ne ressemble plus aux volcaus secondaires de l'Etna que les joints de l'Héales que dans tone deux le luut sommet est uniquille; que celui du Vésuve s'est prodigieusoment abaissé, et que probablement ceux de l'Etna et de l'Hécla étoient autrefois beauceup-plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui.

Quoisse la topographie des volcans, dans les autres parties du monde, ne nous soit pas aussi bien connue que celle des volcans d'Europe, nous pentvons nommoins juger, par analogie et par la chafairmité de leurs effets, qu'ils se ressemblent à tous égards: tous sont situés dans les les ou sur- le bord des continents; presque tous sont environnés de volends accordaires; les ans sont agissants, les autres étaints ou assoupis; et ceux-ci sont en bien plus grand mambre, même dans les Cordilières, qui paroissent être le domaine le plus ancien des volcans. Dans l'Asie méridienne, les îles de la Sonde, les Molsepues, et les Philippines, ne retracent que destruction par le lini, et sont encore ploines de volcane. Les électes du Japon en countrement de mênie un assez grund nombre : c'est le pays do l'univers qui est aussi le plus sujet, aux tremblements de tèrre; il y a des fontaines chaudes en' beaucoup d'endroits. La plupart des ffes de l'Oréan Indien et de toutes les mers de ces régions orientales ne mous présentent que des pies et des sommets'isolés qui vomissent le seu, que des cores et dus rivages wanchés, restes danciens continents' que ne mu plus: il arrive même encore souveilt. un navigations d'y rencontres des parties qui s'affi

faissent journellement; et l'on y a vu des îles entières disparoître ou s'engloutir avec leurs volcans sous les eaux. Les mers de la Chine sont chaudis; preuve de la forte effervescence des bassins maritimes en cette partie: les ouragans y sont affreux; on y remarque souvent des trombes; les tempêtes sont toujours annoncées par un bouillonnement général et sensible des eaux, et par divers météores et autres exhalaisons dont l'atmosphère se charge et se remplit.

Le volcan de Ténériffé a été observé par le docteur Thomas Heberden, qui a résidé plusieurs années au bourg d'Oratava, situé au pied du pic; il trouva en y allant quelques grosses pierres dispersées de tous côtés à plusieurs lieues du sommet de cette montagne: les unes paroissent entières, d'autres semblent avoir été brûlées et jetées à cette distance par le volcan. En montant la montagne, il vit, encore des rochers brûlés qui étoient dispersés en assez grosses masses.

«En avançant, dit-il, nous arrivâmes à la fameuse grotte de Zegds, qui est environnée de tous côtés par des masses énormes de rochers brûlés...

"A un quart de lieue plus haut, nous trouvâmes une plaine sablonneuse, du milieu de laquelle s'élève une pyramide de sable ou de cendres jaunâtres, que l'on appelle le pain de sucre. Autour de sa base, on voit sans cesse transpirer des vapeurs fuligineuses: de là jusqu'au sommet, il peut y avoir un

BUFFOR. II.

demi-quart de lieue; mais la montée en est très difficile par sa hauteur escarpée et le peu d'assiette qu'on trouve dans tout ce terrain....

"Cependant nous parvinmes à ce que l'on appelle la Chaudière. Cette ouverture a donze ou quinze pieds de profondeur; ses côtés, se rétrécissant toujours jusqu'au fond, forment une concavité qui ressemble à un cône tronqué dont la base seloit renversée.... La terre en est fort chaude; et d'environ vingt soupiraux, comme d'autant de cheminées, s'exhale une fumée ou vapeur épaisse, dont l'edeur est très sulfureuse. Il semble que tout le sol soit mêlé ou poudré de soufre; ce qui lui d'appre une surface brillante et colorée....

On aperçoit une couleur verdâtre, mêlée d'un jaune brillant comme de l'or, presque sur toutes les pierres qu'on trouve aux environs: une autre partie peu étendue de ce pain de sucre est blanche comme la chaux; et une autre, plus basse, ressemble à de l'argile rouge qui seroit couverte de sel.

« Au milieu d'un autre rocher nous découvrimés un trou qui n'avoit pas plus de deux pouces de diametre, d'où procédoit un bruit pareil à celui d'un volume considérable d'eau qui bouilliroit sur un grand seu. »

Les Açores, les Canaries, les îles du cap Vert, l'île de l'Ascension, les Antilles, qui paroissent être les restes des anciens continents qui réunissoient

nos contrées à l'Amérique, ne nous offrent presque toutes que des pays brûlés ou qui brûlent encore. Les volcans anciennement submergés avec les contrées qui les portoient, excitent sous les eaux des tempêtes si terribles, que, dans une de ces tourmentes arrivées aux Açores, le suif des sondes se fondoit par la chaleur du fond de la mer. (Add. Buff.)

## Des volcans éteints.

\*Le nombre des volcans éteints est sans comparaison beaucoup plus grand que celui des volcans actuellement agissants; on peut même assurer qu'il s'en trouve en très grande quantité dans presque toutes les partiès de la terre. Je pourrois citer ceux que M. de La Condamine a remarqués dans les Cordilières, ceux que M. Fresnaye a observés à Saint-Domingue, dans le voisinage du Port-au-Prince, ceux du Japon et des autres îles orientales et méridionales de l'Asie, dont presque toutes les contrées habitées ont autrefois été ravagées par le feu; mais je me bornerai à donner pour exemple ceux de l'Île-de-Franceret de l'île de Bourbon, que quelques voyageurs instruits ont reconnus d'une manière évidente.

Le terrain de l'Île-de-France est recouvert, dit M. Tabbé de La Caille, d'une quantité prodigieuse de pierres de toutes sortes de grosseurs, dent la couleur est cendrée noire; une grande partie est 'criblée de trous: elles contiennent la plupart beaucoup de fer, et la surface de la terre est couverte de mines de ce métal; on y trouve aussi beaucoup de pierres ponces, sur-tout sur la côte nord de l'île, des laves ou espèces de laitier de fer, des grottes profondes, et d'autres vestiges manifestes de volcans éteints....

"« L'île de Bourbon, continue M. l'abbé de La Caille, quoique plus grande que l'Ile-de-France, n'est cependant qu'une grosse montagne, qui est comme fendue dans toute sa hauteur en trois endroits différents. Son sommet est couvert de bois et inhabité, et sa pente, qui s'étend jusqu'à la mer, est défrichée et cultivée dans les deux tiers de son contour; le reste est recouvert de laves d'un volcan qui brûle lentement et sans bruit : il ne paroît même un peu ardent que dans la saison de pluies...

"L'île de l'Ascension est visiblement formée et brûlée par un volcan; elle est couverte d'une terre rouge semblable à de la brique pilée ou à de la glaise brûlée.... L'île est composée de plusieurs montagnes d'élévation moyenne, comme de cent à cent cinquante toises: il y en a une plus grosse qui est au sud-est de l'île, haute d'environ quatre cents toises.... Son sommet est double et alongé; mais toutes les autres sont terminées en cône asséz plait, et couvertes de terre rouge: la terre et une partie des montagnes sont jonchées d'une quantité prodigieuse de roclies criblées d'une infinité de

trous, de pierres calcaires et fort légères, dont un grand nombre ressemble à du laitier; quelques unes sont recouvertes d'un vernis blanc sale, tirant sur le vert: il y a aussi beaucoup de pierres ponces.

Le célèbre Cook dit que, dans une excursion que l'on fit dans l'intérieur de l'île d'Otaïti, on trouva que les rochers avoient été brûlés comme ceux de Madère, et que toutes les pierres portgient les nie ques incontestables du feu; qu'on apere de alissi des traces de feu dans l'argile qui est sur les collines, et que l'on peut supposer qu'Otaiti et nombre d'hés voisines sont les débris d'un continent qui a de englouti par l'explosion d'un feu souterrain. Philippe Carteret dit qu'une des îles de la Reine Charlotte, située vers le 11° 10' de latitude sud, est d'affé hauteur prodigieuse et d'une figure conique, et que son semmet a la forme d'un entonnoir, dont on voit sortir de la fumée, mais point de flammes; que sur le côté le plus méridional de la terre de la Nouvelle-Bretagne se trouvent trois montagnes, de l'une desquelles il sort une grosse colonne de fumée.

L'on trouve des basaltes à l'île de Bourbon, où le volcan, quoique affoibli, est encore agissant; à l'île de France, où tous les feux sont éteints; à Madagascar, où il y a des volcans agissants et d'autres éteints : mais pour ne parler que des basaltes qui se troubit en Europe, on sait, à n'en pouvoir douter, qui y en reduit asses cansidérables en Irlande, en Angatel et a l'autres de la Saxe sur les bords de

Marienbourg, à Weilbourg dans le comté de Nassau, à Lauterbach, à Bilstein, dans plusieurs endroits de la Hesse, dans la Lusace, dans la Bohème, etc. Ces basaltes sont les plus belles lavés qu'aient produites les volcans qui sont actuellement éteints dans doutes ces contrées : Luis nous nous contenterons de donner ici l'extrait des déscriptions détailées des volcans éteints qui le trouvent en France.

"Les montagnes d'Auvergne, dit M. Guettard, qui sont celles de Volvic à deux lieues de Riom, du Puyde Dôme proche Clermont, et du mont d'Or. Le volcata de Volvic a formé par ses laves différents lits posés les uns sur les autres, qui composent ainsi des masses énormes, dans lesquelles on a pratiqué des carrières qui fournissent de la pierre à plusieurs endroits assez éloignés de Volvic.... Ce fut à Moulins que je vis les laves pour la première fois.... et étant à Volvic, je reconnus que la montagne n'étoit presque qu'un composé de différentes matières qui sont jetées dans les éruptions des volcais....

"La figure de cette montagne est contque; a base est formée par des rochers de granite gris blanc, ou d'une couleur de rose pâle.... le reste de la montagne n'est qu'un amas de pierres ponc noirâtres ou rougeâtres, un assectables unes suites autres sens ordre ni littson... Auxilier parentile la

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. montagne, on rencontre des espèces de rochess irréguliers, hérissés de pointes informes contournées en tout sens, de couleur rouge obscur, ou d'un noir sale et mat, et d'une substance dure et solide. sans avoir de trous comme les pierres ponces.... Avant d'arriver au sommet, en trouve un trou large de quelques toises, d'une forme conques qui approche d'un entonnoir... La partie de la montagne qui est au nord et à l'est m'a paru n'être, que de pierres ponces.... Les bancs de pierre de Volvic suivent l'inclinaison de la montagne, et semblent se continuer sur cette montagne, et avoir communication avec ceux que les ravins mettent à découvert un peu au-dessous du sommet.... Ces pierres sont d'un gris de fer qui semble se charger d'une seur blanche qu'on diroit en source comme une efflorescence: elles sont dures, quoique spongiouses et remplies de petits trous irréguliers.

"La montagne du Puy-de-Dôme n'est qu'une masse de matière qui n'annonce que les effets les plus terribles du feu le plus violent.... Dans les endroits qui ne sont point converts de plantes et d'arbres, on ne marche que parmi des pierres ponces, sur des quartiers de laves, et dans une espèce de grante; ou de sable formé par une sorte de mâches....

"Ces montagnes présentent plusieurs pics, qui ont tous une cavité moins large au fond qu'à l'ouverture.... Un de ces pics, le chemin qui y conduit, et tout l'espace qui se trouve de là jusqu'au Puy-de-Dôme, ne sont qu'un amas de pierres ponces; et il en est de même pour ce qui est des autres pics, qui sont au nombre de quinze ou seize, placés sur la même ligne du sud au nord, et qui ont tous des chronnoirs.

"Le sommet du pic du mont d'Or est un rocher d'une pierre d'un blanc cendré tendre, semblable à celle du sommet des montagnes de cette terre volcanisée; elle est seulement un peu moins légère que celle du Puy-de-Dôme. Si je n'ai pas trouvé sur cette montagne des vestiges de volcan en aussi grande quantité qu'aux deux autres, cela vient en grande partie de ce que le mont d'Or est plus couvert, dans toute son étendue, de plantes et de bois que la montagne de Volvic et le Puy-de-Dôme.... Cependant la partie sud-ouest est entièrement découverte, et n'est remplie que de pierres et de rochers qui me paroissent avoir été exempts des effets du feu....

a ceux de Volvic et du Puy-de-Dôme: à l'est de cette pointe est le pic du Capucin, qui affecte également la figure conique; mais la sienne n'est pas aussi régulière que celle des précédents: il semble même que ce pic ait plus souffert dans sa composition; tout y paroît plus irrégulier, plus rompu, plus brisé.... Il y a encore plusieurs pics dont la base est

appuyée sur le de la montagne; ils sont tons dominés par le mont d'Or, dont la hauteur est de cinq cent neuf toises.... Le pie du mont d'Or est très roide; il finit en une pointe de quinze ou vingt pieds de large en tout sens....

"Plusieurs montagnes entre Thiers et Saint-Chaumont ont une figure conique; ce qui me fait penser, dit M. Guettard, qu'elles pouvoient avoir brûlé.... Quoique je n'aie pas été à Pontgibault, j'ai des preuves que les montagnes de ca canton sont des volcans éteints; j'en ai reçu des morceaux de laves qu'il étoit facile de reconnoître pour tels par les points jaunes et noirâtres d'une matière vitrifiée, qui est le caractère le plus certain d'une pierre de volcan."

Le même M. Guettard et M. Faujas ont trouvé sur la rive gauche du Rhône, et assez avant dans le pays, de très gros fragments de basaltes en colonnes... En remontant dans le Vivarais, ils ont trouvé dans un torrent un amas prodigieux de matières de volcan, qir ils ont suivi jusqu'à sa source: il ne leur a pas été difficile de reconnoître le volcan: c'est une montage fort élevée, sur le sommet de laquelle ils ont trouvé la bouche d'environ quatre-vingts pieds de diamètre: la lave est partie visiblement du dessous de cette bouche; elle a coulé en grandes masses par les ravins l'espace de sept ou huit mille toises; la matière s'est amoncelée tous brûlante en certains endroits; venant ensuite à s'y

figer, elle s'est gercée et fendue. Les toute sa hauteur, et a laissé toute la plaine couverte d'une quantité innombrable de colonnes, depuis quinze jusqu'à trente pieds de hauteur, sur environ sept pouces de diamètre.

« Ayant été me promener à Montserrier, dit M. Montet, village éloigné de Montpellier d'une lieue.... je trouvai quantité de pierres noires détachées les unes des autres, de différentes figures et grosseurs....et les ayant comparées avec d'autres qui sont certainement l'ouvrage des volcans.... je les trouvai de même nature que ces dernières: ainsi je ne doutai point que ces pierres de Montferrier ne fussent elles-mêmes une lave très dure ou une matière fondue par un volcan éteint depuis un temps immémorial. Toute la montagne de Montferrier est parsemée de ces pierres ou laves; le village en est hâti en partie, et les rues en sont payées.... Ces pierres présentent, pour la plupart, à leurs surfaces, de petits trous ou de petites porosités qui annoncent bien qu'elles sont formées d'une matière fondue par un volcan; on trouve cette lave répandue dans toutes les terres qui avoisinent Montferrier....

"Du côté de Pézenas, les volcans éteints y sont en grand nombre.... toute la contrée en est remplie, principalement depuis le cap d'Agde, qui est luiplane un volcanéteint, jusqu'au pied de la masse des montagnes qui commencent à cinq lieues au nord de

cette collette sur le penchant ou à peu de distance desquelles sont situés les villages de Livran, Peret, Platès, Néfiez, Gabian, Faugères. On trouve, en allant du midi ad nord, une espèce de cordon ou de chapelet fort remarquable, qui commence au cap d'Agde, et qui comprend les monts Saint-Thibery et Causse (montagnes situées au milieu des plaines de Bressan); le pic de la tour de Valros, dans le territoire de ce village; le pic de Montredon au territoire de Tourbes, et celti de Sainte Marthe auprès du prieuré royal de Cassan, dans l'accritoire de Gabian Il part encore du pied da la montagne, à la bauteur du village de Fontès, une longue et large masse qui finit au midi auprès de la grange des Prés.... et qui est terminée, dans la direction du levant au couchant, entre le village de Caus et celuide Nizas.... Ce canton a cela de remarquable, qu'il n'ast presque qu'une masse de lave, en la cobserve aumilieu une houche ronde d'environ deux cents toises de diametre, aussi reconnoissable qu'il soit possible, qui a formé un étang qu'on a depuis desséché, au moyen d'une profonde saignée faite entièrement dans une lave dure et formée par couches, ou plutôt par ondes immédiatement mtiguës....

«On trouve, de tous ces endrons, de la lave et des pierres ponces; presque toute la ville de Pérenas est pavée de lave; le rocher d'Agde n'est que de la lave très dure, et toute cette ville est bâtie et pavée de cette lave qui est trèchoire..... Presque tout le territoire de Gabian, où l'on voit la fameuse fontaine de pétrole, est parsemé de la la set et de pierres ponces.

Thibery une quantité considérable de basaltes......
qui sont ordinairement des prismes à six faces de dix à quatorze pieds de long..... Ces basaltes se trouvent dans un endroit où les vestiges d'un pacien volcan sont on ne peut pas plus reconnoissables.

"Les bains de Balaruc...». nous offrent par-tout les débris d'un volcan éteint; les pierres qu'on y rencontre ne sont que des pierres ponces de différentes grosseurs.....

"Dans tous les volcans que j'ai examinés, j'ai remarqué que la matière ou les pierres qu'ils ont vomies soit que différentes formes: les unes sont en masse contigue, très dures et pesantes, comme le rocher d'Agde; d'autres, comme celles de Montferrier et la lave de Tourbes, ne sont point en masses; ce sont des pierres détachées, d'une pesanteur et d'une dureté considérables."

voyé, pour le Cabinet du roi, quelques échantillons de lavos et d'autres matières tréuvées dans les voldans étents de Provence, et il m'écrit qu'à une lieue de Toulon on voit évidemment les vestiges d'un ancien volcan, et qu'étant descendu dans une ravine au pied de cet ancien volcan de la montagne d'Ollioules, il fut frappé, à l'aspect d'un rocher détaché du haut, de voir qu'il étoit calciné; qu'après en avoir brisé quelques morceaux, il trouva, dans l'intérieur, des parties suffureuses si bien caractérisées, qu'il ne douta plus de l'ancienne existence de ces volcans éteints aujourd'hui.

M. Valmont de Bomare a observé, dans le territoire de Cologne, les vestiges de plusieurs volcans éteints.

Je pourrois citer un très grand nombre d'autres exemples qui tous concourent à prouver que le nombre des volcans éteints est peut-être cent fois plus grand que celui des volcans actuellement agissants, et l'on doit observer qu'ent réces deux états il y à, comme dans tous les autres effets de la nature, des états mitoyens, des degrés, et des nuances dont on ne peut saisir que les principaux points. Par exemple, les solfatares ne sont ni des volcans agissants ni des volcans éteints, et semblent participer des deux. Personne ne les a mieux décrifés qu'un de nos savants académiciens, M. Fouger de Bondaroy, et je vais rapporter ici ses principales observations.

"La solfatare située à quatre milles de Ne les à l'ouest, et à deux milles de la mer, est sance par des montagnes qui l'entourent de tous casse. Il faut monter pendant environ une demi-heure avant que d'y arriver. L'espace compris entre les montagnes forme un bassin d'environ douze cents pieds de longueur sur huit cents pieds de largeur. Il est dans un fond par rapport à ces montagnes, sans cependant être aussi bas que le terrain qu'on a été oble, de traverser pour y arriver. La terre qui forme le fond de ce bassin est un sable très fin, uni, et battu; le terrain est sec et aride, les plantes n'y croissent point; la couleur du sable est jaunâtre..... Le soufre qui s'y trouve en grande quantité, réuni avec ce sable, sert sans doute à le colorer.

"Les montagnes qui terminent la plus grande partie du bassin n'offrent que des rochers dépouillés de terre et de plantes; les uns fendus, dont les parties sont brûlées et calcinées, et qui tous n'offrent aucun princement et n'ont aucun ordre dans leur position..... Ils sont recouverts d'une plus bu moins grande quantité de soufre qui se sublime dans cette partie de la montagne, et dans celle du bassin qui en est proche.

"Le côté opposé.... offre un meilleur terrain.... aussi n'y voit-on pas de fourneaux pareils a ceux de nous allons parler, et qui se trouvent communement dans la partie que l'on vient de décrire.

Dans plusieurs endroits du fond du bassin on pit les ouvertures, des fenètres, ou des bouches d'où il son de la fumée accompagnée d'une chilleur qui bruissit vivement les mains, mais qui n'est pas assez grande pour allumer du papier.....

«Les endroits voisins donnent une chaleur qui

se fait sentir à travers les souliers; et il s'en exhale une odeur de soufre désagréable.... Si l'on fait entrer dans le terrain un morceau de bois pointu, il sort aussitôt une vapeur, une fumée pareille à celle qu'exhalent les fentes naturelles.....

"Il se sublime, par les ouvertures, du soufre en petite quantité, et un sel connu sons le nom de sel ammoniac, et qui en a les caractères....

"On trouve sur plusieurs des pierres qui environnent la solfatare, des filets d'alun qui y a fleuri naturellement.... Enfin on retire encore du soufre de la solfatare.... Cette substance est contenue dans des pierres de couleur grisâtre, parsemées de parties brillantes, qui dénotent celles du soufre cristallisé entre celles de la pierre....; et ces pièrres sont aussi quelquefois chargées d'alun....

"En frappant du pied dans le milieu du bassin, on reconnoît aisément que le terrain en est creux en-dessous.

«Si l'on traverse le côté de la montagne le plus garni de fourneaux, et qu'on la descende, on trouve des laves, des pierres ponces, des écumes de volcans, etc., enfin tout ce qui, par comparaison avec les matières que donne aujourd'hui le Vésuvé, pent démontrer que la solfatare a formé la bouche d'un volcan....

« Le bassin de la solfatare a souvent changé de forme; on peut conjecturer qu'il en prendra encere d'autres, différentes de celle qu'il offre aujourd'hui: ce terrain se mine et se creuse tous les jours; il forme maintenant une voûte qui couvre un abyme.... Si cette voûte venoit à s'affaisser, il est probable que, se remplissant d'eau, elle produiroit un lac. »

M. Fougeroux de Bondaroy a aussi fait plusieurs observations sur les solfatares de quelques autres endroits de l'Italie.

"J'ai été, dit-il, jusqu'à la source d'un ruisseau que l'on passe entre Rome et Tivoli, et dont l'eau a une forte edeur de foie de soufre.... elle forme deux petits lacs d'environ quarante toises dans leur plus grande étendue....

"L'un de ces lacs, suivant la corde que nous avons été obligés de filer, a en certains endroits jusqu'à soixante, soixante-dix, ou quatre-vingts brasses.... On voit sur ces eaux plusieurs petites îles flottantes, qui changent quelquefois de place.... elles sont produites par des plantes réduites en une espèce de tourbe, sur lesquelles les eaux, quoique corrosives, n'ont plus de prise....

"J'ai trouvé la chaleur de ces eaux de 20 degrés, tandis que le thermomètre à l'air libre étoit à 18 degrés; ainsi les observations que nous avons faites n'indiquent qu'une très foible chaleur dans ces eaux.... elles exhalent une odeur fort désagréable.... et cette vapeur change la couleur des végétaux et celle du cuivre.

"La solfatare de Viterbe, dit M. l'abbé Mazéas,

le fond du bassin est tapissé des mêmes plantes qui croissent au fond des lacs et des marais : ces eaux produisent du vitriol dans les terrains ferrugi-

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc.

"Dans plusieurs montagnes de l'Apennin, et principalement celles qui sont sur le chemin de Bologne à Florence, on trouve des feux ou simplement des vapeurs qui n'ont besoin que de l'approche d'une flamme pour brûler elles-mêmes.

Les feux de la montagne Cenida, proche Pietramala, sont placés à différentes hauteurs de la montagne, sur laquelle on compte quatre bouchés à feu qui jettent des flammes.... Un de ces feux est dans un espace circulaire entouré de buttes.... La terre y paroît brûlée, et les pierres sont plus noires que celles des environs; il en serreà et là une flamme bleue, vive, ardente, claires, qui s'élève à trois ou quatre pieds de hauteur.... Mais au-delà de l'espace circulaire on ne voit aucun feu, quoiqu'à plus de soixante pieds du centre des flammes, on s'aperçoive encore de la chalour que conserve le terrain...

Buffon. ii.

neux, etc.

Digitized by Google

Le long d'une fente ou crevasse votsine du feu, on casend un bruit sourd comme seroit celui d'un vent qui traverseroit un souterrain.... Près de ce heu on trouve deux sources d'eau chaude.... Ge terrain, dans lequel le feu existe depuis du temps, n'est ni enfoncé ni relevé.... On ne voit près du fover aucune pierre de volcan, ni rien qui puisse annoncer que ce feu ait jeté; cependant des monticules près de cet endroit rassemblent tout ce qui peut prouver qu'elles ont été anciennement formées ou au moins changées par les volcans.... En 1767, on ressentit même des secousses de trem-Mements de terre dans les environs, sans que le feu changeat, ni qu'il donnat plus ou moins de funée. "« Environ à dix lieues de Modene ; dans un endroff appelé Barigazzo, il y a encore ting où six bouches où paroissent des flaminés dans certains témps, qui s'éteignent par du vent violent : il v a dussi des vapeurs qui démandent l'approche d'un corps enflammé pour prendre feu.... Mais, malgré les restes non équivoques d'anciens volcans éteints, qui subsistent dans la plupart de ces montagnes, les feux qui s'y voient aujourd hui ne sont point de nouveaux volcans qui s'y forment, puisque ces feux ne jettent aucune substance de volcans. »

Les éaux thermales, ainsi que les fontaines de petrole, et des autres bitumes et huiles terrestres, deivent être regardées comme une autre nuance entre les volcans éteints et les volcans en action: lorsque les feux souterrains se trouvent voisinne d'une mine de charbon, ils la mettent en distilletion, et c'est là l'origine de la plupart des sources de bitume; ils causent de même la chaleur des eaux thermales qui coulent dans leur voisinne. Mais ces feux souterrains brûtent tranquillement aujourd'hui; on ne reconnoît leurs anciennes explosions que par les matières qu'ils ont autrefois rejetées: ils ont cessé d'agir lorsque les mers s'en sont éloignées; et je ne crois pas, comme je l'ai dit, qu'on ait jamais à craindre le retour de ces functes explosions, puisqu'il y a toute raison de penser que la mer se retirera de plus en plus. (Add. Buff.)

## Des laves et basaltes.

\*A tout de que nous verrons d'exposer au sujet des volcans, nous ajouterons quelques considérations sur le mouvement des laves, sur le temps nécessaire à leur refroidissement, et sur celui qu'exigé leur conversion en terre végétale.

La lave qui s'écoute ou juillit du pied des émisnences formées par les matières que le volcan vient de rejeter, est un verre impur en liquéfaction, et dont la matière tenace et visqueuse n'a qu'une demi-fluidité; ainsi les torrents de cette matière vitrifiée coulent lentement en compersison des torrents d'eau, et néanmoins ils arrivent souvent à d'assez grandes distances : mais il y a dans ces tor-

nents de feu un mouvement de plus que dans les torrents d'eau; ce mouvement tend à soulever toute la masse qui coule, et il est produit par la force expansive de la chaleur dans l'intérieur du torrent embrasé; la surface extérieure se refroidisant la première, le feu liquide continue à couler au-dessous; et comme l'action de la chaleur se fait on tous sens, ce feu, qui cherche à s'échapper, soulève les parties supérieures déja consolidées, et souvant les force à s'élever perpendiculairement : c'est de là que proviennent ces grosses masses de laves en forme de rochers qui se trouvent dans le cours de presque tous les torrents où la pente n'est pas rapide. Par l'effort de cette chaleur intérieure, la lave fait souvent des explosions, sa surface s'entr'ouvre, et la matière liquide jaillit de l'intérieur et forme ces masses élevées au dessus du niveau du torrent. Le P. de La Torre est, je crois, le premier qui ait remarqué ce mouvement intérieur dans les laves ardentes; et ce mouvement est d'autant plus violent qu'elles ont plus d'épaisseur et que la pente est plus douce : c'est un effet général et commun dans toutes les matières liquéfiées par le feu, et dont on peut donner des exemples que tout le monde est à portée de vérifier dans les forges '. Si

La fave des fourneaux à fondre le fer subit les mêmes effets.

Longuereoux matière virreuse coude lentement sur la dame, et qu'elle s'accumule à sa base, ou voit se formet des éminences, qui sont des bulles de verre concavet, sons une forme hémisphérique. Ces bulles crèvent, lorsque la force expansive est très active, et que la mutière a

l'on observe les gros lingots de fonte de for qu'en appelle queuses, qui boulent dans un moule ou est. nal dont la pente est presque horizontale, en supercevra aisément qu'elles tendent à se courber en effet d'autant plus qu'elles ont plus d'épaisseur!. Nous avons démôntré, par les expériences rapportees dans la mémoires précédents; que les temps de la concalidation sont à très peu près proportionnels; aux épaissours, et que la surface de de lingots étant déja consolidée, l'intérieur en est el core liquide : c'est cette phaleur intérieure qui semleve et fait bomber le lingut; et si son épaisser étoit plus grande, il y auroit, comme dans les telrente de lave, des explosions, des ruptures à la carface, et des jets perpendiculities de matieit métallique poussée au dehors par l'action du ton

moins de fluidité; alors il en sort avec bruit un jet rapide de flamme; lorsque cette matière vitrense est assez adhérente pour souffrir une grande dilatation, ces bulles, qui se forment à sa surface, prennent un volume de huit à dix pouces de diamètre sans se crever, lorsque la vitrification en est moins achevée, et qu'elle aune consistance visqueuse et tenace; ces bulles occupent peu de volume, et la matière, en s'affaissant sur elle-même, forme des éminences concaves, que l'or nomine, yeux de crapaud. Ce qui se passe ici en petit dans le laitier des fourneaux de dorge, arrive en grand dans les laves des volcans.

Je ne parle pas ici des autres causes particulières, qui souvent de casionent la courbnre des lingots de fonte. Par exemple, lorsque la fonte n'est pas bien fluide, lorsque le moule est trop humide, ils se courbent heaucoup plus, parceque ces causes concourent à augmenter l'effet de la première: ainsi l'humidité de la terre sur laquelle coulent les torrents de la lave aide encore à la chaleur intérieure en soulever la masse, et à la faine éclaier en plusieure endroits paires explositions de les jent de matière dont nous avons parlé.

nonformé dans l'intérieur du lingot. Cette explication, tirée de la nature même de la chose, ne laisse aucua doute sur l'origine de ces éminences qu'on mouve fréquemment dans les vallées et les plaines que les laves ont passeurmes et couvertes.

Mais, longu'après avoir coulé de la montagnaint tonersé les carapagnes, la lave toniques ardente. arrive aux riveges de la men, sen comme trouve zout-à-coup atrêté : le touraphide feu se jette comme The onnemis phissent, et fait d'alterd reculer les flats mais legu, par san immensită, par sa froide resian tanga et par la puissance de saiche et d'éteindre le Am, considide en peu d'instants la matière du torment, qui des lors ne neut aller plus loin, mais s'ér have, se chargede nouvelles couches, et fomme un mer à plomb, de la hauteur duquel le torrent de lave tombe alors perpendiculairement et s'applique contre le mur à-plamb qu'il vient de former : c'est par cette chute et par le saisissement de la matière ardente que se forment les prismes de basalte, et . leurs colonnes articulées. Ges prismes sont ordinairement à cinq, six, ou sept faces, et quelquesois à quatre ou à trois, comme aussi à huit et neuf faces: leurs colonnes sont formées par la chute perpendiculaire de la lave dans les flots de la mer,

manest, savant naturaliste de l'Académie des Boiences, que Mc Denmanest, savant naturaliste de l'Académie des Boiences, croit avoir été déné par les anciens à deux plemes de nature différente; et ju ne parle ici que du dissite four, qui est en forme de colonnes prismaliques.

soit qu'elle tombe du hout des rochers de la côte, soit qu'elle forme elle-même le mar à-plomb qui produit sa chute perpendiculaire : dans tous les cas, le froid et l'humidité de l'eau qui saisiesent ette matière toute pénétrée de feu, en ponsolidant basurfaces au moment même de sa chute, les foiscasur qui tembetat du torrent de lave dens la mer; cappliquent les apsennante les autres set comme la chalate intérieure det faisceanx tend à les dilater, ille sons une résistence néciproque, et el arrive le même effet que dans le renflement des pais, en plutôt des graines exligadriques, qui sersiont putssáce dans un vaisseau clos rempli d'eau qu'on 🏤 neit houillir; chacune de con graines deviendrais hamenente par la compression régiproque; et demane chaque faiserau de lave devient à plusique faces par la dilutation et la régistance réciproques; et lorsque la résistance des faisceaux environnants est blus forte que la diletation du faisceau environné, au lieu de devemir lazagone, il n'est que de trois quatre, on cinq heres; au contraite, si la dilatation du faisceau en vivoirmé est plus fonte que la résistance de la matière environnante, il prend sept, huit, ou neuf faces, toujourseur sa iongueur, ou plutôt sur an hauteur perpendiculaire.

Les articulations transversales de ces colonnés prismatiques sout produites par une couse encore plus simple; les faisceaux de lave no sombent pas comme une goutière régulière et continue, in par

masses égales : pour peu donc qu'il y ait d'intervalle dans la chate de la matière, la colonne à demi consolidée à sa surface supérieure s'affaisse en erenx par le poids de la masse qui survient, et qui dès-lors se moule en convexe dans la concavité de la première; et c'est ce qui forme les espèces d'articut lations qui se trouvent dans la plupart de ces cohonnes prismatiques: mais lorsque la lave tombe dans l'eau par une chute égale et continue, distrola colonne de basalte est aussi continue dans toutien boutopr, et l'on n'y voit point d'articulations. De même lorsque, par une explosion, il s'élance du terrent de lave quelques masses isolées, cette masse proud alors une figure globuleuse ou elliptique, eu même tortiliée en forme de câble; et l'on peut rep-Miler à cette explication simple toutes les formes sous lesquittes se présentent les baudies et les laves figurées.

C'est à la rencontre du torrent de lave avec les flots et à sa prompte consolidation, qu'on doit at tribuer l'origine de ces côtes hardies qu'on voit dans toutes les mèrs qui sont au pied des volcans. Les auciens remparts de basalte, qu'on trouve aussi dans l'intérieur des continents, démontrent la présence de mer et son voisinage des volcans dans le temps de l'ancien séjour des conte que nous avons données de l'ancien séjour des coux sur toutes les terres actual bénent habitées.

Les torrents de lave out depuis cent jusqu'à deux et trois mille toises de largeur, et quelquefois cent Emquante et même deux cents pieds d'épaisseur; et comme nous avons trouvé par nos expériences que le temps du refroidissement du verre est à ce-Nei du refroidissement du fer comme 132 sont à 236; et que les temps respectifs de leur consolidation sont à peu-près dans ce même rapport2, il set sisé d'en consolider une épaissour de dix pieds de verre ou de lave. A flut 201 21/59 minutes, puisqu'il faut 360 minutes pour la consolidation de dix pieds d'épaisseur de fer; par consequent il faut 4028 minutes. et 67 heures 8 minutes, pour la consolidation de deux cents pieds d'épaisseur de lave : et, par la meme regle, on trouvers qu'il faut environ onze Pois plus de temps; c'est-a dire-30 jours 17/24, ou un mois, pour que la surface de cette lave de deux cents pieds d'épaleseur soit assez froide pour qu'en puisse la toucher: d'oà il résulte qu'il faut un an pour refreidir une lave de doux cents pieds d'épaisseur assez pour qu'on puisse la toucher sans se brûler à un pieu de profondeur, et qu'a dix pieds de profondeur elle sera encore assez chaude au bout de din ans pour qu'on ne puisse la toucher, et cent ans pour être refroidle au même point jus-

Voyez le Mémoire sur le refroidissement de la terre et des pla-

oyez ibid.

qu'au milieu de son épaisseus donc rapporte qu'après plus de quatre attracture qui avoit
coulé en 1766 au pied de l'Etna proteit pas enconrefroidie. Il dit aussi « avoir vu une couche de laux
de quelques pieds; produite par l'écuption du Wéssuve, qui resta rouge de chaleur au centre, longtemps après que la surface fut refroidie, et qu'en
plongeant un bâton dans ses organeses il promoit
feu à l'instant, quoiqu'il n'y cut au debors annune
apparence de chaleur. « Massa, auteur sicilien,
digne de foi, dit « qu'étant à Catane, huit ans appir
la grande éruption de 1669, il trouva qu'en plus

sieurs endroits la lave n'étoit pas encoré froide. »

M. le chevalier Hamilton laissa tomber des morceaux de bois sec dans une fente de lave du Vésnue, vers la fin d'avril 1771; ils furent enflactantés dans l'instant : quaique entre lave for sontie du volcan le 19 octobre 1767, elle n'aveit paint de communication avec le foyer du volcan ret l'endroit où il fit estre expérience, étoit éloigné armoins dequatre milles de la hamche d'où cette laves autit jaili. Il est très persuadé qu'il faut bien ries aunées avant qu'une lave de l'épaisseur de gelle-ci (d'envison deux cents pieds) se refpoidince.

Je n'ai pu faire des expériences sur la gomolidation et le refroidissement, qu'avec des boulets de quelques pouces de diamètre; le seul moyen de faire ces expériences plus en grand seroit d'observer les dires, et de comparer les temps employés à leurs ART. XVI. VOLCANS ET mineralitates acción de la difficientes consolidation et refroiglimentement selon leurs difficientes épaisseurs: je suis persuadé que que displicable l'entions confirmeroient la lei que j'ai établitation le refroiglissement dequis l'état de fusion jusqu'à la rigueur ces despérature actuelle; et quoiqu'à la rigueur ces mouvelles observations ne sojent pas nécessaires pour confirmer ma théorie, elles servivoient à retinible le granda intervalle qui se trouve entre un houlet de senon et une planète.

Il nous reste à examiner la nature des laves et à démontrer qu'elles se convertissent, avec le temps, en une terre fertile; ce qui nous rappelle l'idée de la première conversion des scories du verre primitif qui couvroient la surface entière du globe après sa consolidation.

dit M. de La Condamina, toutes le man de laves, de la bouche d'un volcan, tolles que les pendres, les pienes pences, le gravier, le sable, mus soules ment colles qui, réduites par l'action du feu dans un état de liquidité, forment énse réflicidement des masses solides dont le dureté auspasse colle du manbre. Malgré cette restriction, en conqui quil que aura enconabien des papéasses laves, solon le différent dans de fusion du matange, solon qu'il partiticipera plus ou moins elu métal, et qu'il sera plus ou moins elu métal, et qu'il sera plus ou moins intimement uni avec diverses mathères. J'en distrague sup-tout trois espèces, et il y en a bien d'intermédiaires. La lave le élangue remann.

ble, quand elle est polité, à une pierre d'un gris sale, et obscur; elle est lisse, dure, pesante, parsemée de petits fragments semblables à du marbre noir, et de pointes blanchâtres; elle paroit contenir des parties métalliques; elle ressemble, au premier coup d'œil, à la serpentine, lorsque la couleur de la lave ne tire point sur le vert; elle reçoit un assemble upoli, plus ou moins vif dans ses différentes parties, on en fait des tables, des chambraules de chaminée, etc.

" La late la plus grossière est inégale et raboteuse; elle ressemble fort à des scories de forges ou éeumes de fer. La lave la plus ordinaire tient un milieu entre ces deux extrêmes; c'est celle que l'on veit répandue en grosses masses sur les flancs du Vétuve et dans les campagnes voisines. Elle y a coulé par torrests : elle a formé en se refroidissant des magres semblables à des rochers ferrugineux et rouilles, e souvent épais de plusieurs pieds. Ces masses sont interrompues et souvent recouvertes par desama le condres et de matières calcinées.... C'est sons plusionre lits alternatifs de lavos; de cendres; de terre, dont le total fait une crotte de goixante dequatre vingts pieds d'épuisseur, qu'on a Prouvé des temples, des pertiques, des antices, un Abéâtre, une ville entière, etc.... .

roy, immédiatement après l'eruption d'une terre brulée en d'une espèce de cendre... le Vésuve jette la lave... elle coule par les fentes qui sont faites à la montagne....

"La matière minérale enflammée, fondue, et coulante, ou la lave proprement dite, sort par les faites ou crevasses avec plus ou moins d'impétuosité, et en plus ou moindre quantité, suivant la force de l'éruption; elle se répand à une distance plus on moins grande, suivant son degré de fluidité, et suivant la pente de la montagne qu'elle suit, qui retarde plus ou moins son refroidissement....

Celle qui garnit maintenant une partie du termin dans le bas de la montagne, et qui descend quelquefois jusqu'au pied de Portici.... forme de grandes masses, dures, pesantes, et hérissées de pointes sur leur surface supérieure; la surface qui porte sur le terrain est plus plate: comme ces mort ceaux sont les uns sur les autres, ils ressemblent un peu aux flots de la mer; quand les morceaux sont plus grands et plus amoncelés, ils prennent la figure des gochers....

"En se refroidissant, la lave affecte différentel formes.... La plus commune ast en tables plus ou moins grandes; quelques morceaux ont jusqu'à six; sept, ou huit pieds de dimension : elle s'est ainque cassée exponique en cessant d'être liquide et en se refroidissant; c'est cette espèce de lave dont la superficie est hérissée de pointes....

.'« La seconde espèce ressemble à de gros cordages; elles se settent toujours proche l'auverture,

Digitized by Google

paroits'être figée promptement et avoir roulé avant de s'être durcie: elle est moins pesante que celle de la première espèce; elle est aussi plus fragile, moins dure et plus bitumineuse; en la cassant, on voit que sa substance est moins servée que dans la préitière....

"On trouve au haut de la montagne une troisième espèce de lave, qui est brillante; disposée en Blets qui quelquefois se croisent; elle est lourde et d'un rouge violet.... Il y à des morceaux qui sont sphores, et qui ont la figure de stalactites.... Enfin on trouve à certaines parties de la montagne, des laves qui affectoient une forme sphérique, et qui puroissoient avoir roulé. On conçoit aisément comment la forme de ces laves peut varier stivant une la forme de ces laves peut varier stivant une

Il entre des matières de toute espèce dans la composition des laves; on a tiré du fer et un peu de
roivre de celles du sommet du Vésuve; il y en a
même quelques unes d'assez métalliques d'ur conserver la flexibilité du métal: j'ai vu de grandes
mbles de laves de deux pouces d'épaisseur, travaillées et polies comme des talifés de marbre, se courleer par leur proprie poids; j'en ai vu d'autres qui
plicient sous une forte charge, mais de réprenoient le plan horizontal par leur élasticité.

Toutes les laves, étant réduites en poudré, sont, comme le verre, susceptibles d'une converties, par l'intérméde de l'eau, d'ubord en diffie, et peuvent

ART. XVI. VOLCANS ET TREMBLEMENTS, etc. 35 devenir ensuite, par le mélange des poussières et des détriments de végétaux, d'excellents terrains. Ces'faits sont démontrés par les belles et grandes forbis qui environnent l'Etna, qui toutes sont sur sun fond de lave recouvert d'une bonne terre de plusieurs pieds d'épaisseur; les cendres se convertissent encore plus vite en terre que les poudres de verre et de lave : on voit dans la cavité des cratères des auciens volcens actuellement éteints, des terrains fertiles; on en trouve de même sur le cours de tous les anciens torrents de lave. Les dévastations causées par les volcans sont donc limitées par le temps; et comme la nature tend toujours plus à produire qu'à détruire, elle, répare, dans l'espace de quelques siècles, les dévastations du feu sur h terre, et lui rend sa fécondité en se servant mêmé des matériaux lancés pour la destruction. ( Add. Buff. )

## ARTICLE XVII.

Des tles nouvelles, des cavernes, des fentes perpendiculaires, etc.

Les les nouvelles se forment de deux façons, ou subitement par l'action des feux souterrains, ou lentement par le dépôt du finon des eaux. Nous parterons d'abord de celles qui doivent leur origine à sil prémière de ves deux causes. Les anciens historiens et les verseurs modernes rapportunt à ce

sujet des faits, de la vérité desquels on me pout guère douter. Sénéque assure que de son semps l'île de Thérasie ' parut tout d'un coup à la vue des mariniers. Pline rapporte qu'autrefois il y eut treine iles dans la mer Méditerranée qui sortirent en même. temps du fond des eaux, et que Rhedes et Délos cont les principales de ces treize îles nouvelles : mais il paroit par ce qu'il en dit, et par ce qu'en disent aussi Amien Marcellin, Philon, etc., que ces treize îles n'ont pas été produites par un tremblement de terre, ni par une explosion souterraine: elles étoient auparavant cachées sous les eaux; et la mer en s'abaissant a laissé, disent-ils, ces îles à découvert; Délos avoit même le nom de Pelagia, comme ayant autrefois appartenu à la mer. Nous ne savons donc pas si l'on doit attribuer l'origine de ces treize îles nouvelles à l'action des feux souterrains, ou à quelque autre cause qui auroit produit un abaissement et une diminution des eaux dans la mer Méditerranée; mais Pline rapporte que l'île d'Hiera près de Thérasie a été formée de masses ferrugineuses et de terres lancées du fond de la mer; et dans le chapitre 89, il parle de plusieurs autres îles formées de la même façon. Nous avons sur tout cela des faits plus certaius et plus nouveaux.

Le 23 mai 1707, su lever du soleil, un vit de cette même île de Thérasie on de Santorin, à quex où trois milles en mer, comme un rocher flattent

Aujourd'hui Santonin.

quelques gens curieux y allèrent, et trouvèrent que cet écueil, qui étoit sorti du fond de la mer, augmentoit sous leurs pieds; et ils en rapportèrent de la pierre ponce et des huîtres que le rocher qui s'étoit élevé du fond de la mer tenoit encore attachées à sa surface. Il y avoit eu un petit tremblement de terre à Santorin deux jours avant la naissance de cet écueil. Cette nouvelle île augmenta considérablement jusqu'au 14 juin, sans accident, et elle avoit alors un demi-mille de tour, et vingt à trente pieds de hauteur; la terre étoit blanche, et tenoit un peu de l'argile: mais après cela la mer se troubla de plus en plus, il s'en éleva des vapeurs qui infectoient l'île de Santorin; et le 16 juillet on vit dixsept ou dix-huit rochers sortir à-la-fois du fond de la mer; ils se réunirent. Tout cela se fit avec un bruit affreux qui continua plus de deux mois, et des flammes qui s'élevoient de la nouvelle île; elle augmentoit toujours en circuit et en hauteur, et les explosions lançoient toujours des rochers et des pierres à plus de sept milles de distance. L'île de Santorineelle-même a passé chez les anciens pour une production nouvelle; et, en 726, 1427, et 1573, elle a reçu des accroissements, et il s'est formé de petites îles auprès de Santorin '. Le même volcan qui du temps de Sénéque a formé l'île de Santorin, a produit, du temps de Pline, celle d'Hiera ou de

Voyez l'Histoire de l'Académie, année 1708, pages 23 et suiv. BUFFON. II.

Volcanelle, et de nos jours a formé l'écueil dont nous venons de parler.

Le 10 octobre 1720, on vit apprès de l'île de Tercère un feu assez considérable s'élever de la mer; des navigateurs s'en étant approchés par ordre du gouverneur, ils aperçurent, le 19 du même mois, une île qui n'étoit que feu et fumée, avec une prodigieuse quantité de cendres jetées au loin, comme par la force d'un volcan, avec un bruit pareil à celui du tonnerre. Il se fit en même temps un tremblement de terre qui se fit sentir dans les lieux circonvoisins, et on remarqua sur la mer une grando quantité de pierres ponces, sur-tout autour de la nouvelle île; ces pierres ponces voyagent, et on en a quelquefois trouvé une grande quantité dans le milieu même des grandes mers 1. L'Histoire de l'Académie, année 1721, dit, à l'occasion de cet événement, qu'apmès un tremblement de terre dans l'île de Saint-Michel, l'une des Açores, il a paru à vingt-huit lieues au large, entre cette île et la Torcère, un torrent de feu qui a donné naissance à deux nouveaux écueils 2. Dans le volume de l'année suivante 1722, on trouve le détail qui suit:

"M. Deliste a fait savoir à l'Académie plusieurs particularités de la nouvelle île entre les Açores, dont nous n'avions dit qu'un mot en 1721<sup>3</sup>; il les

Voyez Trans. phil. abrig'd, vol. VI, part. 11; page 154.

Page 26.

Voyez Trans. phil. abrig'd, vol. VI, past. 11, page 26.

ART. XVII. ILES NOUVELLES, CAVERNES, etc. 355 avoit tirées d'une lettre de M. de Montagnac, consul à Lisbonne.

"Un vaisseau où il étoit, mouilla, le 18 septembre 1721, devant la forteresse de la ville de Saint-Michel, qui est dans l'île du même nom, et voici ce qu'on apprit d'un pilote du port.

La nuit du 7 au 8 décembre 1720, il y eut un grand tremblement de terre dans la Tercère et dans Saint-Michel, distantes l'une de l'autre de vingt-huit lieues, et l'île neuve sortits on remarqua en même temps que la pointe de l'île de Pic, qui en étoit à trente lieues, et qui auparavant jetait du feu, s'étoit affaissée et n'en jetoit plus: mais l'île neuve jetoit continuellement une grossé fumée; et effectivement elle fut vue du vaisseau où étoit M. de Montagnac, tant qu'il en fut à portée. Le pilote assura qu'il avoit fait dans une chaloupe le tour de l'île, en l'approchant le plus qu'il avoit pu. Du côté du sud il jeta la sonde, et fila soixante brasses sans trouver fond : du côté de l'ouest il trouva les eaux fort changées; elles étoient d'un blanc bleu et vert, qui sembloit du bas fond, et qui s'étendoit à deux tiers de lieue; elles paroissoient vouloir bouillir: au nord-ouest, qui étoit l'endroit d'où sortoit la fumée, il trouve quinze brasses d'eau, fond de gros sable; il jeta une pierve à la mer, et il vit, à l'endroit où elle étoit tombée, l'eau bouillir et santer en l'air avec impétuosité; le fond étoit si chaud, qu'il fondit deux fois de suite le suif qui étoit au

bout du plomb. Le pilote observa encore de ce côté-là, que la fumée sortoit d'un petit lac borné d'une dune de sable. L'île est à-peu-près ronde, et assez haute pour être aperque de sept à huit lieues dans un temps clair.

"On a appris depuis par une lettre de M. Adrien, consul de la nation françoise dans l'île de Saint-Michel, en date du mois de mars 1722, que l'île neuve avoit considérablement diminué, et qu'elle étoit presque à fleur d'eau, de sorte qu'il n'y avoit pas d'apparence qu'elle subsistât encore longtemps 1. »

On est donc assuré par ces faits et par un grand nombre d'autres semblables à ceux-ci, qu'au-dessous même des eaux de la mer les matières inflammables renfermées dans le soin de la terre agissent et font des explosions violentes. Les lieux où cela arrive, sont des espèces de volcans qu'on pourroit appeler sous-marins, lesquels ne diffèrent des volcans ordinaires que par le peu de durée de leur action et le peu de fréquence de leurs effets; car on conçoit bien que le feu s'étant une fois ouvert un passage, l'eau doit y pénétrer et l'éteindre. L'île nouvelle laisse nécessairement un vide que l'eau doit remplir; et cette nouvelle terre, qui n'est composée que des matières rejetées par le volcan marin, doit ressembler en tout au Monte di Cenere, et aux autres éminences que les volcans terrestres ont

Page 12.

ART. XVII. ILES NOUVELLES, CAVERNES, etc. 357 formées en plusieurs endroits; or, dans le temps du déplacement causé par la violence de l'explosion, et pendant ce mouvement, l'eau aura pénétré dans la plupart des endroits vides, elle aura éteint pour un temps ce feu souterrain. C'est apparemment par cette raison que ces volcans sousmarins, agissent plus rarement que les volcans ordinaires, quoique les causes de tous les deux soient les mêmes, et que les matières qui produisent et nourrissent ces feux souterrains, puissent se trouver sous les terres couvertes par la mer, en aussi grande quantité que sous les terres qui sont à découvert.

Ce sont ces mêmes feux souterrains outsousmarins qui sont la cause de toutes ces ébullitions des eaux de la mer, que les voyageum ont remarquées en plusieurs endroits, et des trombes dont nous avons parlé: ils produisent aussi des causes et des tremblements qui ne sont pas moins sensibles sur la mer que sur la terre. Ces tles qui ont été formées par ces volcans sous-marins, sont ordinairement composées de pierres ponces et de rochers calcinés; et ces volcans produisent, comme ceux de terre, des tremblements et des commotions très violentes.

On a aussi vu souvent des feux s'élever de la surface des eaux. Pline nous dit que le lac de Trasimène a paru enflammé sur toute sa surface. Agricola rapporte que lorsqu'on jêtte une pierre dans le lac de Denstad en Thuringe, il semble, lorsqu'elle descend dans l'eau, que ce soit un trait de feu.

Enfan la quantité de pierres ponces que les voyageurs nous assurent avoir rencontrées dans plusieurs endroits de l'Océan et de la Méditerranée, prouve qu'il y a au fond de la mer des volcans semblables à ceux que nous connoissons, et qui ne diffèrent, ni par les matières qu'ils rejettent, ni par la violence des explosions, mais seulement par la rareté et par le peu de continuité de leurs effets: tout, jusqu'aux volcans, se trouve au fond des mers, comme à la surface de la terre.

Si même on y fait attention, on trouvera plusieurs rapports entre les volcans de terre et les volcans de mem les uns et les autres ne se trouvent que dans les sommets des montagnes. Les îles des Açores et celles de l'Archipel ne sont que des pointes. de montagnes, dont les unes s'élèvent au-dessus de l'eau, et les autres sont au-dessous. On voit par la relation de la nouvelle île des Acores, que l'endroit d'où sortoit la fumée, n'étoit qu'à quinze brasses de profondeur sous l'eau; ce qui étant comparé avec les profondeurs ordinaires de l'Océal prouve que cet endroit même est un sommet de montagne. On en peut dire tout autant du terrain de la nouvelle île auprès de Santorin: il n'étoit pas à une grande profondeur sous les eaux; puisqu'il y avoit des huîtres attachées aux rochers qui s'élevèrent.

Il paroît aussi que ces volcans de mer ont quelquefois, comme ceux de terre, des communications souterraines, puisque le sommet du volcan du pic de Saint-George, dans l'île de Pic, s'abaissa lorsque la nouvelle île des Acores s'éleva. On doit encore observer que ces nouvelles îles ne paroissent jamais qu'auprès des anciennes, et qu'on n'a point d'exemple qu'il s'en soit élevé de nouvelles dans les hautes mers: on doit donc regarder le terrain où elles sont comme une continuation de celui des îles voisines; et lorsque ces îles ont des volcans. il n'est pas étonnant que le terrain qui en est voisin contienne des matières propres à en former, et que ces matières viennent à s'enflammer, soit par · la seule fermentation, soit par l'action des vents souterrains

Au reste, les îles produites par l'action du feu et des tremblements de terre sont en petit nombre, et ces événements sont rares; mais il y a un nombre infini d'îles nouvelles produites par les limons, les sables; et les terres que les eaux des fleuves ou da la mier entraînent et transportent en différents endroits. A l'embouchure de toutes les rivières il se forme des amas desterre et des bancs de sable, d'int l'étendue devient souvent assez considérable pour former des îles d'une grandeur médiocre. La mer, en se retirant et en s'éloignant de certaines côtes, laisse à découvert les parties les plus élevées du fond, ce qui forme autant d'îles nouvelles; et de

même en s'étendant sur de certaines plages, elle en couvre les parties les plus basses, et laisse paroître les parties les plus élevées qu'elle n'a pu surmonter, ce qui fait encore autant d'îles; et on remarque en conséquence qu'il y a fort peu d'îles dans le milieu des mers, et qu'elles sont presque toutes dans le voisinage des continents, où la mer les a formées, soit en s'éloignant, soit en s'apprachant de ces différentes contrées.

· L'eau et le feu, dont la nature est si différente et même si contraire, produisent donc des effets semblables, ou du moins qui nous paroissent être tels, indépendamment des productions particulières de ces deux éléments adont quelques unes se ressernblent au point de s'y méprendre, comme le cris-. tal et le verre, l'antimoine naturel et l'antimoine fondu, les pépites naturelles des mines, et celles qu'on fait artificiellement par la fusion, etc. Il y a dans la nature une infinité de grands effets que l'eaur et le feu produisent, qui sont assez semblables pour qu'on ait de la peine à les distinguer. L'eau, comme on l'a vu, a produit les montagnes et formé la plupart des îles; le feu a élevé quelques collines et quelques sles: il en est de même des cavernes, des fentes, des ouvertures, des gouffres; etc.; les unes ont pour origine les feux souterrains, et les autres les eaux tant souterraines que superficielles.

Les cavernes se trouvent dans les montagnes, et

peu ou point du tout dans les plaines; il y en a beaucoup dans les îles de l'Archipel et dans plusieurs autres îles; et cela parceque les îles ne sont en général que des dessus de montagnes. Les cavernes se forment, comme les précipices, par l'affaissement des rochers, ou, comme les abymes, par l'action du feu : car pour faire d'un précipice ou d'un abyme une caverne, il ne faut qu'imaginer des rochers contre-buttés et faisant voûte par-dessus; ce qui doit arriver très souvent, lorsqu'ils viennent à être ébranlés et déracinés. Les cavernes peuvent être produites par les mêmes causes qui produisent les ouvertures, les ébranlements, et les affaissements des terres; et ces causes sont les explosions des volcans, l'action des vapeurs souterraines et les tremblements de terre; car ils font des bouleversements et des éboulements qui doivent nécessairement former des cavernes, des trous, des ouvertures, et des anfractuosités de toute espèce.

La caverne de Saint-Patrice en Irlande n'est pas aussi considérable qu'elle est fameuse; il en est de même de la grotte du Chien en Italie; et de celle qui jette du feu dans la montagne de Beniguazevál au royaume de Fez. Dans la province de Derby en Angleterre, il y a une grande caverne fort considérable; et beaucoup plus grande que la fameuse caverne de Bauman auprès de la forêt Noire dans le pays de Brunswick. J'ai appris par une personne aussi respectable par son mérite que par son nom (milord comte de Morton) que cette grande caverne appelée Devils-hole présente d'abord une ouverture fort considérable, comme celle d'une très. grande porte d'église; que par cette ouverture il coule un gros ruisseau; qu'en avançant, la voûte de la caverne se rabaisse si fort, qu'en un certain endroit on est obligé, pour continuer sa route, de se mettre sur l'eau du ruisseau dans des baquets fort plats, où on se couche pour passer sous la voûte de la caverne, qui est abaissée dans cet endroit au point que l'eau touche presque à la voûte : mais après avoir passé cet endroit, la voûte se relève, et on voyage encore sur la rivière, jusqu'à ce que la voûte se rabaisse de nouveau et touche à la superficie de l'eau, et c'est là le fond de la caverne et la source du nuisseau qui en sort; il grossit considérablement dans de certains temps, et il amène et amoneelle beaucoup de sable dans un endroit de la caverne qui forme comme un cul-de-sac, dont la direction est différente de celle de la caverne principale.

Dans la Carntole, il y a une caverne auprès de Potpéchio, qui est fort spacieuse, et dans laquelle on trouve un grand lac souterrain. Près d'Adelsperg il y a une caverne dans laquelle on peut faire deux milles d'Allemagne de chemin, et où l'on trouve des précipices très profonds. Il y a aussi de grandes cavernes et de belles grottes sous les montagnes de Mendipp en Galles; on trouve des mines

de plomb auprès de ces cavernes, et des chines enterrés à quinze brasses de profondeur. Dans la province de Glocester il y a une très grande caverne, qu'on appelle Penpark-hole, au fond de laquelle on trouve de l'eau à trente-deux brasses de profondeur; on y trouve aussi des filons de mine de plomb.

On voit bien que la caverne de Devil's-hole et les autres, dont il sort de grosses fontaines ou des ruisseaux, ont été crousées et formées par les eaux, qui ont apporté les sables et les matières divisées qu'on trouve entre les rochers et les pierses; et on auroit tort de rapporter l'origine de ces cavernes aux éboulements et aux tremblements de terre.

Une des plus singulières et des plus grandes cavernes que l'on connoisse, est celle d'Antiparos, dont M. de Tournefort nous a donné une ample description. On trouve d'abord une caverne rustique d'environ trente pas de largeur, partagée par quelques piliers naturels: entre les deux piliers qui sont sur la droite, il y a un terrainen pente douce, et ensuite, jusqu'au fond de la même caverne, une pente plus rude d'environ vingt pas de longueur; c'est le passage pour aller à la grotte ou caverne intérieure, et ce passage n'est qu'un trou fort obseur, par lequel on ne sauroit entrer qu'en se la issant, et au secours des flambeaux. On descend d'about dans un précipice horrible à l'aide d'un câble que l'on prend la précaution d'attacher tout à l'entrée; on

se coule less un autre bien plus effroyable, dont les bords ser fort glimats, et qui répondent sur la gauche a es abymes profonds. On place sur les bords de ces gouffres une échelle, au moyen de laquelle on franchit, en tremblant, un rocher toutà-fait comé à plomb; on continue à glisser par des endroits un peu moins dangereux. Mais dans le temps qu'on sé croit en pays praticable, le pas le plus affreux vous arrête tout court, et on s'y casseroit la tête, si on n'étoit averti ou arrêté par ses guides : pour le franchir, il faut se couler sur le dos le long d'un gros rocher, et descendre une échelle qu'il faut y porter exprès; quand on est arrivé au bas de l'échelle, on se roule quelque temps encore sur des rochers, et enfin on arrive dans la grotte. On compte trois cents brasses de profondeur depuis la surface de la terre : la grotte paroît avoir quarante brasses de hauteur sur cinquante de large; elle est remplie de belles et grandes stalactites de différentes formes, tant au-dessus de la voûte que sur le errain d'en bas!,

Dans la partie de la Grèce appelée Livadie (Achaia des anciens) il y a une grande caverne dans une montagne, qui étoit autrefois fort fameuse par les pracles de Trophonius, entre le lac de Livadia et la mer voisine, qui, dans l'endroit le plus près, en est à quarre milles: il y a quarante passages souterrains

Voyez le Voyage du Levant, pages 188 et suiv.

ART. XVII. ILES NOUVELLES, CAVERNES, etc. 365 à travers le rocher, sous une haute montagne, par où les eaux du lac s'écoulent ...

Dans tous les volcans, dans tous les pays qui produisent du soufre, dans toutes les contrées du sont sujettes aux tremblements de terre, il y a des cavernes : le terrain de la plupart des îles de l'Archipel est caverneux presque par-tout; celui des îles de l'Océan Indien, principalement celui des îles Moluques, ne paroît être soutenu que sur des voûtes et des concavités; celui des îles Açores, celui des îles Canaries, celui des îles du cap Vert, et en général le terrain de presque toutes les petites îles, est, à l'intérieur, creux et caverneux en plusieurs endroits; parceque ces îles ne sont; comme nous l'avons dit, que des pointes de montagnes où il s'est fait des éboulements considérables, soit par l'action des volcans, soit par celle des eaux, des gelées, et des autres injures de l'air. Dans les Cordilières, où il y a plusieurs volcans et où les tremblements de terre sont fréquents, il y a aussi un grand nombre de cavernes, de même que dans le volcan de l'éle de Banda, dans le mont Ararath, qui est un ancien volcan, etc.

Le fameux labyrinthe de l'île de Candie n'est pas l'ouvrage de la nature toute seule; M. de Tournefort assure que les hommes y ont seucoup travaillé: et on doit croire que cette caverne n'est pas la seule que les hommes aient augmentée; ils en

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Voyez Géographie de Gordon, édition de Londres, 1733, p. 179.

forment même tous les jours de nouvelles en fouillant les mines et les carrières; et lorsqu'elles sont abandonnées pendant un très long espace de temps, il n'est pas fort aisé de reconnoître si ces excavations ont été produites par la nature, ou faites de la main des hommes. On connoît des carrières qui sont d'une étendue très considérable, celle de Maestricht, par exemple, où l'on dit que cinquante mille personnes peuvent se réfugier, et qui est soutenue par plus de mille piliers, qui ont vingt ou vingtquatre pieds de hauteur; l'épaisseur de terre et de rocher qui est au-dessus est de plus de vingt-cinq brasses. Il y a, dans plusieurs endroits de cette carrière, de l'eau et de petits étangs où l'on peut abreuver du bétail, etc. Les mines de sel de Pologne forment des excavations encore plus grandes que celle-ci. Il y a ordinairement de vastes carrières auprès de toutes les grandes villes; mais nous n'en parlerons pas ici en détail : d'ailleurs les ouvrages des hommes, quelque grands qu'ils puissent être, ne tiendront jamais qu'une bien petite place dans l'histoire de la nature.

Les volcans et les eaux, qui produisent les cavernes à l'intérieur, forment aussi à l'extérieur des fentes, des précipiess, et des abymes. A Cajeta en Italie, il y a une montagne qui autrefois a été séparée par un tremblement de terre, de façon qu'il semble que la division en a été faite par la main des hommes. Noussavons déja parlé de l'onnière de

« Au mois de juin 1714, une partie de la montagne de Diableret en Valais tomba subitement et tout à la fois entre deux et trois heures après midi, le ciel étant fort serein. Elle étoit de figure conique; elle renversa cinquanté-cinq cabanes de paysans, écrasa quinze personnes, et.plus de cent bœufs et vaches, et beaucoup plus de menu bétail, et couvrit de ses débris une bonne lieue carrée; il y eut une profonde obscurité causée par la poussière : les tas de pierres amasses en bas sont hauts de plus de trente perches, qui sont apparemment des perches du Rhin de dix pieds; ces amas ont arrêté des eaux ui forment de nouveaux lacs fort profonds. Il n'y a dans tout cela nul vestige de matière bitumineuse, ni de soufre, ni de chanz cuite, ni par conséquent de seu souterrain; apparemment la base de ce grand rocher s'étoit pourrie d'elle-même et réduite en poussière. »

Oin a un exemple remarquable de ces affaissements dans la province de Kent, auprès de Folkston des collines des environs ont baissé de distance en distance par un mouvement insensible et sans aucun tremblement de terre; ces collines sont à l'intérieur des rochers de pierre et de craie. Par cet affaissement, elles ont jeté dans la mer des rochers et des terres qui en étoient voisines. On peut voir la relation de ce fait bien attesté dans les Transactions philosoph. abrig'd, vol. IV, page 250.

En 1618, la ville de Pleurs en Valteline fut enterrée sous les rochers au pied desquels elle étoit située. En 1678, il y eut une grande inondation en Gascogne, causée par l'affaissement de quelques morceaux de montagnes dans les Pyrénées, qui firent sortir les eaux qui étoient contenues dans les cavernes souterraines de ces montagnes. En 1680, il en arriva encore une plus grande en Irlande, qui avoit aussi pour cause l'affaissement d'une montagne dans des cavernes remplies d'eau. On peut concevoir aisément la cause de tous ces effets: on sait qu'il y a des caux souterraines en une infinité d'endroits : ces eaux entraînent peu à peu les sables et les terres à travers lesquels elles passent, et par conséquent elles peuvent détruire peu à peu la couche de terre sur laquelle porte une montagne; et cette couche de terre qui lui sert de base yenant à manquer plutôt d'un côté que de l'autre, il faut que la montagne se renverse; ou si cette base manART. XVII. ILES NOUVEZIES, CAVERNES, etc. 369 que à peu-près également partout, la montagne s'affaisse sans se renverser.

Après avoir parlé des affaissements, des éboulements, et de tout ce qui n'arrive, pour ainsi dire', que par accident dans la nature, nous ne devons pas passer sous silence une chose qui est plus generale, plus ordinaire; et plus ancienne; ce sont les fentes perpendiculaires que l'on trouve dans toutes les couches de terre. Ces fentes sont sensibles et aisées à reconnettre, non seulement dans les rochers, dans les carrières de marbre et de pierre, mais encore dans les argiles et dans les terres de tonte espèce qui n'ont pas été remuêes; et on peut les observer dans toutes les coupes un peu profondes des terreins, et dans tautes les cavernes et les excavations. Je les appelle fentes perpendiculaires, parcoque se n'est jamais que par accident lorsqu'elles sont obliques, comme les couches hotizontales ne sont inclinees que par seciden. Woodward et Ray parlent do ces fentes, mais d'un dissertière confuse. et ils ne les appellent pas fentes perpendiculaires, parcequ'ils croient qu'elles peuvent être indifféremment obliques ou perpendiculaires; et aucun autiour n'en a expliqué l'origine : cependant il est visible que co feutes out été produites, comme paus l'avons dit dans le discours précédent, par le destechement des mattères qui composent les conches horizantales. De quelque manière que ce dessechement soit serivé, il a du produire des fentes

·

perpendiculaires; les matières qui composent les couches n'ont pas pu diminuer de volume sans se' fendre de distance en distance dans une direction perpendiculaire à ces mêmes couches. Je comprends cependant sous ce nom de fentes perpendiculaires toutes les séparations naturelles des nochers, soit qu'ils se trouvent dans leur position originaire, soit qu'ils aient un peu glissé sur leur base, et que par consequent ils se soient un peu éloignés les uns des autres. Lorsqu'il est arrivé quelque mouvement considérable à des masses de rochers, ces fentes se trouvent quelquefois posées obliquement, mais c'est parceque la masse est elle-mane oblique; et, avec un peu d'attention, il est toujours fort aisé de reconnoître que ces fantes sont en général persondiculaires aux couches horizontales, sur-tout dens les carrières de marbre, de pierre à chaux, et dans toutes les grandes chaînes de rocher..

L'intérieur des mantagnes est principalement composé de pient et de rochers, dont les différents lits sont partillèles. On trouve souvent entre les lits horizontaux de petites couches d'une matière moins dure que la pierre, et les fentes perpendiculaires sont remplies de sable, de cristaux, de mitéraux, de métaux, etc. Ces dernières matières sont d'une formation plus nouvelle què celle des lits horizontaux dans lesquels on trouve des anquiles marines. Les pluies ont penà peu détaché les sables or les terres du dessus des montagnes, et elles ont

ART. MVII. ILES NOUVELLES, GAVERNES, etc. laissé à découvert les pierres et les autres matières solides, dans lesquelles on distingue aisement les couches horizontales et les fentes perpendiculaires; dans les plaines, au contraire, les caux des plaies et les fleuves ayant amené une quantité considérable de terre, de sable, de gravier, et d'autres matières divisées, il s'en est formé des couches de tuf, de pierre molle et fondante, de sable, et de gravier arrondi, de terre mêlée de végétaux. Ces couches ne contiennent point de coquilles marines, ou du moins n'en contiennent que des fragments qui ont été détachés des montagnes avec les graviers et les terres. Il faut distinguer avec soin ces nouvelles couches des anciennes, où l'on trouve presque toujours un grand nombre de coquilles entières et posées dans leur situation naturelle,

Si l'on veut observer l'ordre et la distribution intérieure des matières dans une montagne composée, par exemple, de pierres ordinaires ou de matières lapidifiques calcinables, on trouve ordinairement cous la terre végétale une couche de gravier; ce gravier est de la nature et de la couleur de la pierre qui domine dans ce terrain; et sous le gravier on trouve de la pierre. Lorsque la montagne est coupée par quelque tranchée ou par quelque ravine profonde, on distingue aisément tous les baucs, teutes les couches dont elle est composée, chaque couche horizontale est séparée par une especte de joint qui est aussi horizontal; et l'épaiséent

de ces bancs ou de ces couches horizontales augmente ordinairementà proportion qu'elles sont plus basses, c'est-à-dire plus éloignées du sommet de la montagne: on reconnoît aussi que des fentes à-peuprès perpendiculaires divisent toutes ces couches et les coupent verticalement. Pour l'ordinaire, la prendère couche, le premier lit qui se trouve sous le gravier, et même le second', sont non seulement plus minces que les lits qui forment la base de la montagne, mais ils sont aussi divisés par des fentes perpendiculaires si fréquentes, qu'ils ne peuvent fournir aucun morceau de longueur, mais seulement du moellon. Ces fentes perpendiculaires, qui sont en si grand nombre à la superficie, et qui ressemblent parfaitement aux gerçures d'une terre qui se seroit desséchée, ne parviennent pas toutes, à beaucoup près, jusqu'au pied de la montagne : la plupart disparoissent insensiblement à mesure qu'elles descendent; et au bas il ne reste qu'un certain nombre de ces fentes perpendiculaires, qui coupent encore plus à plomb qu'à la superficie les bancs inférieurs, qui ont aussi plus d'épaisseur que les bancs supérieurs.

Ces lits de pierre ont souvent, comme je l'ai dit, plusieurs lieues d'étendue sans interruption. On retrouve aussi presque toujours la même nature de pierre dans la montague opposée, quoiquelle en soit séparée par une gorge ou par un vallon; et les lits de pierre ne disparoissent entièrement que dans

Dans la plupart des carrières, les lits qui forment le dessus on le sommet de la montagne sont de pierre tendre, et com qui forment la base de la montagne sont de pierre dure; la première est ordinairement blanche, d'un grain si fin, qu'à peine il peut être aponui: la pierre devient plus grenne et plus dure à mesure qu'on descend, et la pierre des banes les plus bas en non seulement de la pierre que celle des lits supérieurs, mais elle est missi plus serrée, plus compacte et plus pesante; son grain est fin ét brillant, et souvent elle est aigre, et se catse, presque sussi not que le califor.

L'adityant d'une montagne est dons composé de différentelite de pierre, dont les supérieurs sont de pièrre tandre, et les inférieurs de pièrre dure, le poyen pierreux au tenjours plus large à la basé, et plus pointu ourplus étroit qu sommet con peut en attribuer la cause à ces différents degrés de duroir

que l'on trouve dans les lits de pierre; can commè. ils devioument d'autant plus durs qu'ils s'éloignent derantage du sommet de la montagne, on peut caloire que les courants et les autres mouvements des eaux qui ont creusé les vallées et donné la figure, aux contours des montagnes, auront uné latérale, mont les matières dont la montagne est composée, et les autont dégradées d'autant plus qu'elles auront été plus molles : en sorte que les couches supe rieures, étant les plus tendres, auront souffert la plus grande diminution sur leur largeur, et auront été usées latéralement plus que les autres; les couches suivantes auront résisté un peu davantage; et celles de la base, étant plus anciennes, plus solides. et formées d'une metière plus campacte et plus dure, auront me plus en état que tantes les autres de se défendre contre l'action des causes extérieures, et ellern'auront souffert que peu on point de diminutisti dérale par le frottement des eaux C'est là l'une des causes auxquelles on peut attribuer l'origine de la pente des montagnes; cette pante sera devenue encore plus douce, à mesure que les terres du sommet et les graviers auront coulé et auront été entreinés par les coux des places et par ces deux raisons que toutes les collines et les montagnes qui ne sont composées que de pierres calbinables ou d'autres matières landifiques calcinables ont muc pente qui niestinmais autoi rapide que celle des montagnes composées de roc vis et de caillon

en grande masse, qui sont ordinairement con peus à plomb à des hauteurs très considérables, parceque dans ces masses de matières vittifiables les fins supérieurs, aussi bien que les lits intérieurs, sont d'inte très grande dureté, et qu'ils ont tous égalément résinté à l'action des eaux, qui n'apu les user qu'également de baut en bas, et leur donner par conséquent une pente perpendiculaire qu presque perpendiculaire.

Lorsque au-dessus de certaines collines, dont le sommet est plat et d'une assez grande étendue, on trouve d'abord de la pierre dure sous la couche de terre végétale, on remarquera, si l'on observe les anvisons de ces collines, que ce qui paroît en être le sommet ne l'est pas en effet, et que ce dessus de collines n'est que la continuation de la pente insensible de quelque colline plus élevée; car après avoir traversé cet espace de terrain, on trouve d'autres éminences qui s'élèvent plus haut, et dont les couches supérieures sont de pierre tendre, et les inférieures de pierre dure : c'est le prolongement de ces demières couches qu'on retrouve au-dessus de la première colline.

peu-pres du sommet l'éme montagne, et dans un servain qui n'est surinonté d'aucune hanteur consitérable, en m'en une ordinairement que de la pierre taislan, uniffact fouiller très profondément pour trouvés impierre dure. Ce n'est jamais qu'ende marbres : ces marbres sont diversement celerés par les terres métalliques que les caux pluvioles introduisent dans les couches par infiltration, apaès lu avoir détachées des autres couches supérionnes; et on peut croire que dans tous les pays où ley a de la pierre, on trouveroit des marbres el l'on fouillois assez profondément pour arriver aux lancs de pierre dure; quete enim loce non suum marmor appendent l'est en effet une pierre bien pres commune qu'on ne le croit, et qui ne diffère des autres pierres que par la finesse du grain, qui la rend plus compacte et susceptible d'un poli bril; lant; qualité qui lui est essentielle, et de laquelle elle a tiré sa dénomination chéz les anciens.

Les fentes perpendiculaires des carrières et les joints des lits: de pierre sont souvent remplie ou incrustés de certaines concrétions, qui sont tantêt transparentes comme le cristal, et d'une figure régulière, et tantôt opaques et terretses; l'eau coule par les fentes perpendiculaires, et elle pénetre même le tissu sarréale la pierre; les pierres qui sont poreuses, s'imbibent d'une si grandoquantité d'eau, que la gelée les fait fentire et épletes les caux pluviales, en criblant à travent les lits d'une enuelles, et pierre, de minure, en dépendent les marie, de pierre, de minure, en dépendent les molécules les moins adhéentes et les plus fines, et se chargest de toutes les instières, qu'alles peuvent

FVELLES, CAVERNES, etc. enleuer ou diagrams. Cas coux contens d'abord le longues fantes perpendiculaires; elles panetrent ensuite en tre les lits de pierre; elles déposent entre learigints horizontaux, aussi bien que dans des fortes perpendiculaires, les manières qu'elles ent entestoses, et alles y forment des cangélations diffirentes, quivant les différentes matières qu'elles déposent : par exemple, lorsque ces eaux gentaines criblent à travers la marne, le crais, en la pierre tendre, la matière qu'elles dépassant n'est aussi qu'une marne très pure et très fine qui se pelotonne ordinairement dans les fentes perpendiculaires des rochers sous la forme d'une substance poreuse, molle, ordinairement fort blanche et très légère,. que les naturalistes ont appelée lac luna ou medulla seri.

plus exectement, s'unir plus intimement; utulque il s'en formera des congélations qui aurons à pais-puès la duresé de la pierre et un peu de transpundèce, es'l'on trouvera dans ces carrières, sur la superficie des blocs, durancrustations pierreuses disposées en ondes, qui remplissent entièrement les joints horicontants.

Dans les grettes et dans les cavités des rochers, qu'on doit regarder contine les bassins et les égottes des fentes perpendicultures, la direction diverse des filets d'eau qui charrient la matière lapidifique donne aux concrétions qu'i en résultent des formes différentes; ce sont ordinairement des culs de lampe et des cones renversés qui sont attachés à la voûte, où bien ce sont des cylindres creux et très blancs formés par des couchés presque concentriques à l'axe dit cylindre; et ces congélations descendent quelquefois jusqu'à terre, et forment dans ces lieux souterrains des colonnés et mille autres figures aussi bizarres que les noms qu'il a plu aux naturalistes de leux donner : têle sout ceux de stalactites, stalagmités, estécoolies; été.

Enfin, loraque ces sucs concrets sortent immédiatement d'une manière très dure, comme desmarbres et des pierres dures, la matière lapidifique que Teau charrie étant auni homogène quielle pent l'être, et l'eau en ayant, pour ainsi dire, plutôt dissons que décuehé les petites parties equitiquantes,

Capendant la plapert des naturalistes regardent cette matière comme une substance distincte et existante indépendamment de la pierre, c'est leur suc lapidifique ou cristallin, qui, selon eux, lie non seulement les parties de la pierre ordinaire, mais même celles du cailleu. Ce suc, disent-ils, augmente la densité des pierres par des infiltrations réitérées; il les cent chaque jour plus pierres qu'elles n'étoient, et il les contertit enfin en véritable pailleu; et lorsque ce auc s'est fixé emparr, il rapait, par des infiltrations rétratées, de semblables sucs encore plus éturés, qui en augment ent la dens sité et la dureté, en sorte que cette matière ayant

étémulation de la part, verre, ensuite estatal, elle devient de part de la part, elle devient devenir caillou, et toutes les matières transporentes à devenir diamant.

, si cela est, pourquoi veyons-meus, que dans dererès grands cantons, dans des provinces entières, ce suc cristallin ne forme que de la pierre, et que dans d'autres provinces il ne forme que du caillou? Diraton gas ces deux terrains ne sont pas aussi ancioris l'un que l'autre; que ce suc n'a pas eu le temps de circuler et d'agir aussi long-temps dans l'un que dans l'autre? seele n'est pas probable. D'ailleurs, d'où ce suc peut-il venir? s'il produit les pierres etdes cailloux, qu'est-ce qui peut le produire lui-même? Il est aisé de voir qu'il n'existe pas indépendamment de ces matières, qui seules peugent donner à l'eau qui les pénètre cette gualité pétrifiante toujours relativement à leur nature et à leur caractère spécifique, en sorte que dans les pierres elles forment du sparr, et dans les cailloux du cristal; et il y a autant de différenter espèces de ce sue qu'il y a de matières différentes qui peuvent le produire et desqueller il peut sortie. L'espérience estatraitament d'accord avec se que nous disons; irouvers toujours que les caux gouttières des con rières deniences ordinaires forment des concrétions tendres et calcinables, comme des pierres le sent; qu'eu contraire selles qui sortes du rot vif et du caillou forment des congelations dures et vitrifiagrains métalitues. 🏕

Nous avons dit qu'on pouvoit diviser toutes les matières en deux grandes classes et par deux caractères généraux; les unes sont vitrifiables; les autres sont calchables: l'argile et le caillou, la marne et la pierre, peuvent être regardés comme les deux extrêmes de chacune de ces classes, dont les intervalles sont remplis par la variété presque infinie des mixtes, qui ont toujours pour base l'une ou l'adtre de ces matières.

Les matières de la première classe ne peuvent jamais acquérir la nature et les propriétés de celles de l'autre: la pierre, quelque ancienne qu'on la suppose, sera toujours aussi éloignée de la nature du caillou que l'argile l'est de la marne, aucun agent connu ne sera jamais capable de les faire sortir du cercle de combinaisons propre à leur nature. Les pays où il n'y a que des marbres et de la pierre n'auront jamais que des marbres et de la pierre aussi certainement que ceux où il n'y a que du grès; du caillou, et du roc vif, n'auront jamais de la pierre ou du marbre.

Si l'on veut observer l'ordre et la distribution des matières dans une colline compasse de matières

vitrifiables, comme nous l'avons fait tout à l'heure dans une colline composée de matières calcinables, on trouvera ordinairement sous la première couche de terre végétale un lit de glaise ou d'argile, matière vitrifiable et analogue su millon, et dui n'est, comme je l'ai dit, que du arbie vitrifiable désomposé; ou bien on trouve sous la terre végétale une couche de sable visrifiable. Ce lit d'argile ou de sable répond au lit de gravier qu'on trouve dans les collines composées de mattères calcindbles. Après cette couche d'argile ou de sable, on trouve quelques lits de grès, qui le plus souvent n'ont pas plus d'un demi-pied d'épaisseur, et qui sont divisés empetits morecaux par une infinité de fentes perpendiculaires, comme le moellon du troisièment de la colline composée de matières calcinables. Sous ce lit de grès on en trouve plusieurs autres de la même matière, et aussi des couches de sable vitrifiable; et le grès devient plus dur et se trouve en plus gros blocs à mesure que l'on descend. Au-dessous de ces lits de grès, on trouve une matière très dure, que j'airappelée du roc vif ou du caillou en grande masse: c'est une matière très e, très dense, qui résiste à la lime, au burin, à tous les esprits acides, beaucoup plus que n'y résiste le sable vitrifiable, et même le verre en poudre, . sur lesquels l'eau-forte paroit avoir quelque prise. Cette matière, frappée avec un autre corps dur, jette des étipcelles, et elle exale une odeur de soufre

très pénétrente. J'ai cru devoir appeler cette matière du caillou en grande masse: il est ordinairement stratifié sur d'autres lits d'argile, d'argile, d'argile, de charbon de terre, et de subje vitrifiable, d'argile très grande épaisseur; et ces lits de cailloux en grande masse répendent appore aux couches de matières dures et aux marbres, qui servent de base aux collines composées de matières calcinables.

L'eau, en coulant par, les fentes perpendieulaires, et en pénétrant les couches de ces sables vitrifiables, de ces grès, de ces argiles, de ces ardoises, se charge des parties les plus fines et les plus homogènes de ces matières, et elle en forme plusieurs concrétions différentes, telles que les tales, les amiantes, et plusieurs autres matières qui, les sont que des productions de ces stillations de matières vitrifiables, comme nous l'expliquerons dans notre discours aur les minéraux.

Le caillon, maigré son extrême dureté et sa grande densité, a aussi; comme le marbre ordinaire et comme la pierre dune, ses exsudations; d'où résultent des stalactites de différentes espèces, dont les variétés dans la transparence, les conleurs, et la configuration, sont relatives à la différente natifica du caillou qui les produit, et participent aussi des différentes matières métalliques en hétérogèmes qu'il contient: le cristal de roche, tontes les pierres précieuses, blanches ou colorées, et même, le diament, penvent être regardés comme des stalactites

de cette espèce. Les cailloux en petites misses, dont leientables sont ordinairement concentriques, sont auditables stalauties et des pierres parasites du cuillon californie trassé, et la plupart des pièrres fines opaques ne sont que des espèces de quillon. Les manières du genre vitrifiable produisent, comme lion voit, une enssi grande variété de concrétions que celles du genre calcinable; et ces concrétions produites parles cuilloux sont presque toutes des pierres précieuses, au lieu que celles de la pierre calcinable nesont que des matières tendres et qui n'ont aucune valeur.

On trouve les fentes perpendiculaires dans le roc et dans les lits de cailloux en grande masse, aussi bien que dans les lits de marbre et de pierre dure : souvent même elles y sont plus larges, ce qui prou que cette matière, en present corps, s'est encore plus desséchée que la pierre. L'une et l'autre de ces collines dont nous avons observé les conches, celle de matières calcinables, et celle de metières vitrifiables, sont soutenues tout au-dessous sur l'argile ou sur le sable vitrifiable, qui sont les matières communes et générales dont le globe est composé, et que je regarde comme les parties les plus légères, comme les scories de la matière vitrifiée dont il est rempli à l'intérieur : ainsi toutes les montagnes et toutes les plaines ont pour base commune l'argile ou le sable. On voit par l'exemple du puits d'Amsterdam, par celui de Marly-la-Ville, qu'en trottve

ART. XVII. ILES NOUVELLES, CAVERNES, etc. 365
toujours au plus profond du sable vitrifiable: j'en
rapporterai d'autres exemples dans mon discours
sur les minéraux.

On peut observer dans la plupant des reghére de couverts, que les parois des fentes perpendiculaires se correspondent aussi exactement que celles d'un morceau de hois fendu; et cette correspondance se trouve aussi bien dans les fentes étroites que dans les plus larges. Dans les grandes carrières de l'Arabie, qui sont presque toutes de granite, ces fortes ou séparations perpendiculaires sont très sensibles et très fréquentes; et quoiqu'il y en ait qui aichet jusqu'à vingt et trente aunes de large, cependant les côtés se rapportent exactement, et laissent une profonde cavité entre les deux. Il est assez ordinaire de trouver dans les fentes perpendiculaires des coquilles rompues en deux, de manière que chaque morceau demeure attaché à la pierre de chaque côté de la fente; ce qui fait voir que ces coquilles étoient placées dans le solide de la couche horizontale lorsqu'elle étoit continue, et avant que la fente s'y fût faite.

Il y a de certaines matières dans lesquelles les fentes perpendiculaires sont fort larges, quame dans les carrières que cite M. Shaw; c'est peut-ètre ce qui fait qu'elles y sont moins fréquentes. Dans les oarrières de roc vifet de gravite, les pierres peuvent se tirer en très grandes masses: nous en comodir sons des morceaux, comme les grands obélisques et.

BUFFON, 11.

Digitized by Google

les colonnes qu'on voit à Rome en tant d'endroits, qui ont plus de soixante, quatre-vingts', cent, et cent cinquante pieds de longueur sans aucune interruption; ces énormes blocs sont tous d'une seule plerre continue. Il paroît que ces masses de granite ont été travaillées dans la carrière même, et qu'on leur donnoit telle épaisseur que l'on vouloit, à-peuprès comme nous voyons que dans les carrières de gres qui sont un peu profondes, on tire des blocs de telle épaisseur que l'on veut. Il y a d'autres matières où ces fentes perpendiculaires sont fort étroites : par exemple, elles sont fort étroites dans l'argile, dans la marne, dans la craie; elles sont, au contraire, plas larges dans les marbres et dans la plupart des pierres dures. Il y en a qui sont imperceptibles et qui sont remplies d'une matière à-peu-près semblable à celle de la masse où elles se trouvent, et qui cependant interrompent la continuité des pierres.; c'est ce que les ouvriers appellent des poils : lorsqu'ils débitent un grand morceau de pierre, qu'ils le réduisent à une petite épaisseur, comme à un demi-pied, la pierre se casse dans la direction de ce ·poil: J'ai souvent remarqué, dans le marbre et dans la pierre, que ces poils traversent le bloc tout entier : ainsi ils ne diffèrent des fentes perpendicutaires que parcequ'il n'y a pas solution totale de continuité. Ces especes de fentes sont remplies dune matière transparente, et qui est du vrai sparr. Il y a un grand hombre de fentes considé-

ART. XVII. ILES NOUVELLES, CAVERNES, etc. rables entre les différents rochers qui composent les carrières de crès ; cela vient de ce que ees rochers portent souvent sur des bases moins solides que celles des marbes ou des pierres calcinables, qui portent ordinairement sur des glaises, au lieu que les grès ne sont le plus souvent appuyés que sun du sable extrêmement fin : aussi y a-vit beaucoup d'endroits eù l'on ne trouve pas les grès en grande masse; et dans la plupart des carrières où l'on tire le bon grès, on peut remarquer qu'il est en cubes et en parallélipipédes posés les uns sur les autres d'une manière assez irrégulière, comme dans les collines de Fontainebleau, qui de loin paroissent être des ruines de bâtiments. Cette disposition irrégulière vient de ce que la base de ces collines est de sable, et que les masses de grès se sont éboulées, renversées, et affaissées les unes sur les autres, surtout dans les endroits où on a travaillé autrefois pour tirer du grès, ce qui a formé un grand nontbre de fentes et d'intervalles entre les blocs; et si on y veut faire attention, on remarquera dans tous les pays de sable et de grès, qu'il y a des morceaux de rochers et de grosses pierres dans le milien des vallons et des plaines en très grande quantité, au lieu que dans les pays de marbre et de pierre dure, ces morceaux dispersés et qui ont roule du deseus des collines et du hant des montagnes, sont fort rares; ce qui ne vient que de la différente solidisé de

la base sur laquelle portent ces pierres, et de l'éten-

due des bancs de marbre et de pierres calcinables, qui est plus considérable que celle des grès.

Sur les cavernes formées pur le feu firémitif

\*Je n'ai parlé, dans ma Théorie de la terre, que de deux sortes de cavernes, les unes produites par le seu des volcans, et les autres par le mouvement des eaux souterraines: ces deux espèces de cavernes ne sont pas situées à de grandes profondeurs; elles sont même nouvelles, en comparaison des autres cavernes bien plus vastes et bien plus anciennes, qui ont dû se former dans le temps de la consolidation du globe; car c'est dès-lors que se sont faites les éminences et les profondeurs de sa superficie. et toutes les boursouflures et cavités de son intérieur, sur-tout dans les parties voisines de la surface. Plusieurs de ces cavernes produites par le feu primitif, après s'être soutennes pendant quelque temps, se sont ensuite fendues par le refroidissement successif, qui diminue le volume de toute matière; bientôt elles se seront écroulées, et par leur assaissement elles ont formé les bassins actuels de la mer, où les eaux, qui étoient autrefois très élevées au-dessus de ce niveau, se sont écoulées et ont abandonné les terres qu'elles couvroient dans le commencement: il est plus que probable qu'il subsiste choose aujourd'hai dans l'intérieur du globe un certain nombre de ces anciennes cavernes, dont

termede et le gluten de l'eau, et qu'elles paroissent s'être formées, comme nous l'avons dit, dans les masses de sable ou de poussière de verre qui étoient autresois aussi élevées que ces pics de montagnes, et que les eaux des pluies ont, par succession de temps, entraînées à leur pied, on ne doit pas prononcer affirmativement que les eaux de la mor ne se soient jamais trouvées qu'au niveau où l'on trouve des coquilles; elles ont pu être encore plus élevées, même avant le temps où leur température a permis aux coquilles d'exister. La plus grande hauteur à laquelle s'est trouvée la mer universelle, me nous est pas connue; mais c'est en savoir assez que de pouvoir assurer que les eaux étoient élevées de quinze cents ou deux mille toises aurdessus de leur niveau actuel, puisque les coquilles se trouvent à quinze cents toises dans les Pyrénées et à deux mille toises dans les Cordilières.

Si tous les pics des montagnes étoient formés de verre solide ou d'autres matières produites immédiatement par le feu, il ne seroit pas nécessaire de recourir à l'autre cause, c'est à dire au séjour des eaux, pour concevoir comment elles ont pris leur consistance; mais la plupart de ces pics ou pointes de montagnes paroissent être composés de matières qui; quoique vitrescibles, ont pris leur solidité et auquis leur nature par l'intermède de l'eau. On ne peut donc guère décider si le feu primitif seul a produit leur consistance actuelle, ou si l'intermède

et le gluten de l'eau de la mer n'ont pas été nécessaires pour achever l'ouvrage du seu, et donner à
ces masses vitrescibles la nature qu'elles nous présontent aujourd'hui. Autreste, cela n'empêche par
que le seu primitif, qui d'abord a produit les plus
grandes inégalités sur la surface du globe, n'ait en
la plus grande part à l'établissament des chaînes
de montagnes qui en traversent la surface, et que
les noyaus de ces grandes montagnes ne soient tous
tours de ces mêmes montagnes n'out été dispasés
et travaillés par les caux que dans des temps subséquents; en sorte que c'est sur ces mêmes contours
et à de certaines hauteurs que l'on trouve des dépôts de coquilles et d'autres productionade la mer.

Si l'an veut se former une idée neue des plus anaiennes cauernes, c'est-à dire de celles qui ont été formées par le feu primatif, il faut se représenter le globe terrestre dépouillé de toutes ses eaux, et de toutes les matières qui en recouvrent la surface jusqu'à la profondeur de mille ou douzé cents pieds. En séparant par la pensée cette couche extérieure de terre et d'eau, le globe; nous présenters la forme qu'il avoit à peu près dans les premiers temps de sa consolidation. La roche vitrescible, ou, si l'on veut, le verne fendu, en compose la masse entière; et cette mutière, en se consolidant et se refroidissant, a formé, comme toutes les autres matières fandres, des éminances, des arconsolies autres matières fandres des éminances des des consolies autres matières fandres, des éminances des des consolies autres matières des consolies de consolies

fondeurs, des cavités, des boursouflures dans toute l'étendue de la surface du globe. Ces cavités intérieures formées par le feu sont les cavernes primieves, et se trouvent en bien plus grand nombre vers les contrées du Mich que dans celles du Nord, parceque le mouvement de rotation qui a élevé ces parties de l'équateur avant la consolidation y a produit un plus, grand déplacement de la matière, et, en retardant pette même consolidation; aura concern avec l'action du feu pour produire with, plus grand nembre de boursouflures et d'inégalités dans cette partie du globe que dans toute autre. Les eaux venant des pôles n'ont pu gagner ces contrées méridionales, encore bralantes, que quand ' elles ont êté refroidies; les cavernes qui les souteneient s'étant successivement écroulées, la surface s'est abaissée et rompue en mille et mille endroits. Les plus grandes inégalités du globe se trouvent, par cette raison, dans les climats médionaux : les cavernes primitives y sont encore an plus grand nombre que par tout ailleurs; elles y sent aussi situées plus profondément, c'est-à-dire peut-être jusqu'à cinq et six lieues de profondeur, parceque la matière du globe a été remuée jusqu'à cette profondeur par le mouvement de rotation, dans le temps de sa liquéfaction. Mais les savernes qui se enouvent dans les hautes mentagnes ne deissent pas toutes leur origines à ceute même cause du feu printific velles qui gisent le pide professionent

· ARTICLE XVIII.

Buff.)

De l'effet des pluies, des marécages, des bois souterrains, des eaux souterraines.

Nous avons dit que les pluies et les eaux couruntes qu'elles produisent détachent continuellenient du sommettes de la croupe des montagnes les

sables, les terres, les graviers, etc., et qu'alles les entraînent dans les plaines; d'où les rivières et les fleuves en charrient une partie dans les plaines plus basses, et souvent jusqu'à la mer: les plaines se remplissent donc successivement et s'élèvent peu à peu, et les montagnes diminuent tous les jours et s'abaissent continuellement; et dans plusieurs endroits on s'est aperçu de cet abaissement. Joseph Blancanus rapporte sur cela des faits qui étoient de notoriété publique dans son temps, et qui prouvent que les montagnes s'étoient abaissées au point que l'on voyoit des villages et des châteaux de plusieurs endroits d'où on ne pouvoit pas les voir autrefois. Dans la province de Derby en Angleterre, le clocher du village Graih n'étoit pas visible en 1572 depuis une certaine montagne, à cause de la hauteur d'une autre montagne interposée, laquelle s'étend en Hopton et Wirsworth, et quatre-vingts ou cent ans après on voyoit ce clocher, et même une partie de l'église. Le docteur Plot donne un exemplepareil d'une montagne entre Sibbertoft et Ashby, dans la province de Northampton. Les eaux entrainent non seulement les parties les plus légères des montagnes, comme la terre, le sable, le gravier, et les petites pierres, mais elles roulent même de très gros rochers, ce qui en diminue considérablement la hauteur. En général, plus les montagnes sont hautes, et plus leur pente est roide, plus les rochers sont coupés à pic. Les plus hautes montagnes du

pays de Galles ont des rochers extrêmement droits et fort nus; on voit les copeaux de ces malbers (si on peut se servir de ce nom ) en gros mondeaux à leur pied : ce sont les gelées et les eaux qui les séparent et les entraînent. Ainsi ce ne sont pas seulement les montagnes de sable et de terre que les pluies na baissent, mais, comme l'on voit, elles attaquent les rochers les plus durs, et en entraînent les fragments jusque dans les vallées. Il arriva dans la vallée de Nantphrancon, en 1685, qu'une partie d'un gros rocher qui ne portoit que sur une base étroite, • ayant été minée par les eaux ptombacet se rompit. en plusieurs morceaux avec phus d'un millier d'autres pierres, dont la plus grosse fit en descendant une tranchée considérable jusque dans la plaine, où elle continua à cheminer dans une petite prairie, et traversa une petite rivière, de l'autre côte de laquelle elle s'arrêta. C'est à de pareils accidents qu'on doit attribuer l'origine de toutes les grosses pierres que l'on trouve ordinairement cà et là dans les vallées voisines des montagues. On doit se souvenir, à l'occasion de cetté observation, de ce que nous avons dit dans l'article précédent, savoir que ces rochers et ces grosses pierres dispersées sont bien plus communes dans les pays dont les montagues sont de sable et de grès, que dans ceux où elles sont de marbre et de glaise, parceque le sable. qui sert de base au rocher est un sondement moins solide que la glaise.

Pour donner une idée de la quantité de terres que les pluies ditachent des montagnes, et qu'elles entraînent dans les vallées, nous pouvons citer un fait rapporté par le decteur Plot: il dit, dans son Historiaturelle de Stafford, qu'on a trouvé dans la terre, à dix-huit pieds de profondeur, un grand nombre de pièces de monnoie frappées du temps d'Édouard IV, c'est-à-dire deux cents ans auparavant, en sorte que ce terrain, qui est marécageux, s'est augmenté d'environ un pied en onze ans, ou d'un pouce et un douzième par an. On peut encore · faire une observation semblable sur des arbres enterrés à dix-sept pieds de profondeur, au-dessous desquels on a trouvé des médailles de Jules César. Ainsi les terres amenées du dessus des montagnes dans les plaines par les eaux courantes, ne laissent pas d'augmenter très considérablement l'élévation du terrain des plaines.

Ces graviers, ces sables, et ces terres que les eaux détachent des montagnes, et qu'elles entraînent dans les plaines, y forment des couches qu'il ne faut pas confondre avec les couches anciennes et originaires de la terre. On doit mettre dans la classe de ces nouvelles couches celles de tuf, de pierre molle, de gravier, et de sable dont les grains sont lavés et arrondis; on doit y rapporter aussi les couches de pierres qui se sont faites par une espèce de dépôt et d'incrustation; toutes ces couches ne doivent pas leur origine au mouvement et aux sédiments des

eaux de la mer. On trouve dans ces tufs et dans ces pierres molles et imparfaites une inité de végétaux, de feuilles d'arbres, de coquilles terrestres, ou fluviatiles, de petits os d'animaux terrestres, et jamais des coquilles pi d'autres productions marines; ce qui prouse évidemment, aussi bien que leur peu de solidité, que ces couches se sont formées sur la surface de la terre seche, et qu'elles sont bien plus nouvelles que les marbres et les autres piegres qui contiennent des coquilles, et qui se sont formées autrefois dans la mer. Les tufs et toutes ces pierres nouvelles paroissent avoir de la dureté et de la solidité lorsqu'on les tire: mais si on veut les employer, on trouve que l'ar et les pluies les dissolvent bientôt; leur substance est manie si différente de la vraie pierre, que lorsqu'on duit en petites parties, et qu'on en veut faire du sable, elles se convertissent bientôt en une espèce de terre et de boue. Les stalactites et les autres concrétions pierreuses que M. de Tournefort prenoit pour des marbres qui avoient végété, me sont pas de vraies pierres, non plus que celles qui sont formées par des incrustations. Nous avons déja fait voir que les tufs ne sont pas de l'ancienne formas tion, et qu'on ne doit pas les ranger dans la classe des pierres. Le tuf est une matière imparfaite, différente de la pierre et de la terre, et qui tire son origine de toutes deux par le moyen de l'éau des pluies, comme les incrustations pierreuses tirent la

les couches de la matière, ne sont pas anciennes, et n'ont pas été formées, comme les autres, par le sédiment des eaux de la mer. Les couches de tourbes doivent être aussi regardées comme des couches nouvelles qui ont été producte par l'entassement successif des arbres et des autres végétaux à dem pourris, et qui ne se sont conservés que parcequ'ils se sont trouvés dans des terres bitumineuses, qui les ont empêchés de se corrompre en entier. On

On peut ajouter à ce que j'ai dit sur les tourbes, les faits suivants:

Dans les châtellenies et subdélégations de Bergues-Saint-Winox,
Furnes, et Bourbourg, on trouvè de la tourbe à trois ou quatre pieds
sous terre; ordinaizement ces lits de tourbes ont deux pieds d'épaisseur, et sont composés de bois pourris, d'arbres mêmes entiers, avec
leurs branches et leurs feuilles dont on connoît l'espèce, et particulièment des coudriers, qu'on reconnoît à leurs noisettes encore
existentes, entremèlées de différentes espèces de roseaux faisant
corps ensemble.

D'on viennent ces lits de tourbes qui s'étendent depuis Bruges par tout le plat pays de la Flandre jusqu'à la rivière d'Aa, entre les dunes et les terres élevées des environs de Bergues, etc.? Il faut que, dans les siècles reculés, lorsque la Flandre n'étoit qu'une vaste forêt, une imondation suitte de la mer sit submergé tout le pays, et en se retirant ait déposé tous les arbres, bois, et roseaux qu'elle avoit déracinés et détruits, dans cet espace de terrain, qui est le plus bas de la Flandre, et que cet événement soit arrivé vers le mois d'août ou septimbre, puisqu'on trouve encore les feuilles aux arbres, ainsi que les noisettes aux coudriers. Cette inondation doit avoir été bien longtemps avant la conquête que fit Jules César de cette province, puisque les écrits des Romains, depuis cette époque, n'en ont pas fait mention.

Quelquefois on trouve des végétaux dans le sein de la terre, qui sont dans un état différent de celui de la tourbe ordinaire: par exemple, au mont Ganelon, près de Compiègne, on voit, d'un côté ne trouve dans toutes ces nouvelles couches de tuf, ou de pierre molle, ou de pierre formée par des dépôts, ou de tourbes, aucune production marine; mais on y trouve au contraire beaucoup de végétaux, d'os d'animaux terrestres, de coquilles fluviatiles et terrestres, comme on peut le voir dans les prairies de la province de Northampton auprès d'Ashby, où l'on a trouvé un grand nombre de co-

de la montagne, les carrières de belles pierres et les des fossiles dont nous avons parlé, et, de l'autre côté de la montagne, on trouve à mi-côte un lit de feuilles de toutes sortes d'arbres, et aussi des roseaux, des goémons, le tout mêlé ensemble et renfermé dans la vase; lorsqu'on remue ces feuilles, on retrouve la même odeur de marécage qu'on respire sur le bord de la mer, et ces feuilles conservent cette odeur pendant plusieurs années. Au reste, elles ne sont point détruites, on peut en reconnoître aisément les espèces; elles n'ont que de la secheresse, et sout liées foiblement les unes aux autres par la vase.

«On reconnoît, dit M. Guettard, de deux espèces de tourbes : les unes sont composées de plantes marinés, les autres de plantes terres u qui viennent dans les prairies. On suppose que les premières ont été formées dans le temps que la mer recouvroit la partie de la terre qui est maintenant habitée : on veut que les secondes se soient accumulées sur celle-ci. On imagine, suivant ce système, que les courants portoient dans des bas-fonds formés par les montagnes qui étoient élevées dans la mer, les plantes marines qui se détachoient des rochers, et qui, ayant été ballottées par les flots, se déposoient dans les lieux profonds.

« Cette production de tourbes n'est certainement pas impossible; la grande quantité de plantes qui croissent dans la mer, paroit bien suffisante pour former ainsi des tourbes : les Hollandois même prétendent que la bonté des leurs ne vient que do ce qu'elles sont ainsi, produites, et qu'elles sont pénétrées du bitume dont les eaux de la mer sont chargées....

« Les tourbières de Villeroy sont placées dans la vallée où coule la

quilles d'escargots, avec des plantes, des herbes, et plusieurs coquilles fluviatiles, bien conservées à quelques pieds de profondeur sous terre, sans aucune coquille marine. Les eaux qui roulent sur la surface de la terre, ont formé toutes ces nouvelles couches en changeant souvent de lit et en se répandant de tous côtés: une partie de ces eaux pénêtre à l'intérieur et coule à travers les fentes des rochers et des pierres; et ce qui fait qu'on ne trouve point d'eau dâte les pays élevés, non plus qu'au-dessus

rivière d'Essone; la partie de cette vallée peut s'étendre depuis Roissy jusqu'à Escharcon.... C'est même vers Roissy qu'on a commencé à tirer des tourbes.... Mais celles que l'on fouille auprès d'Escharcon, sont les meilleures....

"Les prairies ou les tourbières sont ouvertez, sont assez mauvaises; elles sont remplies de joucs, de roseaux, de prêles, et autres plantes qui croissent dans les mauvais prés: on fouille ces prés jusqu'à la profondeur de huit à dix pieds.... Après la couche qui forme actuellement le sol de la prairie, est placé un lit de tourbe d'environ un pied: il est rempli de plusieurs espèces de coquilles fluviatiles et terrestres....

• Ce hanc de tourbe, qui renferme les coquilles, est communément terreux: ceux qui le suivent sont à-peu-près de la même épaisseur, et d'autent meilleurs qu'ils sont plus profonds; les tourbes qu'ils fournissent sont d'un brun noir, lardées de roseaux, de joncs, de cypéroïdes, et autres plantes qui viennent dans les prés; on ne voit point de coquilles dans ces bancs....

« On a quelquesois rencontré dans la masse des tourbes, des souches de saules et de peupliers, et quelques racines de ces arbres ou de quelques autres semblables. On a découvert du côté d'Escharcon un chêne enseveli à neuf pieds de prosondeur: il étoit noir et presque pourri; il s'est cousommé à l'air: un autre a été rencontré du côté de Roissy à la prosondeur de deux pieds entre la terre et la tourbe. On a encore vu près d'Escharcon des bois de cers; ils étoient ensouis jusqu'à trois ou quatre pieds....

des collines, c'est paresqua acrtes les ituateurs de la terre sont ordinairement composites de pierres et de rochers, sur-tout vers le sommet. Il faut, pour trouver de l'eau, creuser dans la pierre et dans le rocher jusqu'à oc qu'on parvienne à la base, c'est à dire à la glaise ou à la terre ferme sur laquelle portent ces rochers, et on ne trouve point d'est, tant que l'épaisseur de pierre n'est per percée jusqu'an demous, comme je l'ai observé dans planteurs puite encuées dans les lieux élevés; et lapoqué la hauteur des

"Il y a aussi des tourbes dans les environs d'Étampes, et peut-être aussi abondamment qu'auprès de Villerey: ces tourbes ne sont point mousseuses, ou le sont très peu; leur couleur est d'un beau noir, elles ont de la pesanteur, elles brêteat bien au fan outfaire, et il n'y a guère lieu de douter qu'on n'en pou faire de très bon charbon....

"Les tourbières des environs d'Étampes ne sont, pour ainsi dire, qu'une continuité de celles de Tilbroy, en air met peute les prairies qui sont renfermées entre les gorges en la tipière de Stampes et plantes sont probablement remplies de tourbe. On en doit, à ce que je crois, dire autant de celles qui sont arrosées par la rivière d'Essone; celles de ces prairies que j'ai parceurues af out fait voir les mêmes plantes que celles d'Etampes et de Villerey.

Au reste, selon l'auteut, il y a en France encore nombre d'endroits où l'on pourroit tirer de la tourbe, comme à Bourneuille, à Croué, auprès de Beauvais, à Bruneval, aux environs de Pérome, dans le diocèse de Troyes en Champagne, etc., et cette matière combustible seroit d'un grand secours, si l'on en faisoit usage dans les endroits qui manquent de bois.

Il y avoit aussi des tourbes près-Vitty-le-François, dans des marais le long de la Marné: ces tourbes sont bonnes et contiennent une grande quantité de cupules de gland. Le marais de Saint-Gon, aux environs de Châlons, n'est aussi qu'une tourbière considérable, que l'on sera obligé d'exploiter dans la suite par la disette des bois. (Add. Buff.)

26

rochen, c'estin-dire l'émisseur de la pierre qu'il faut posser, est fart considérable, comme dans les hautes montagnes où les rochers ont souvent plus de mille piedt d'élévation, il est impossible d'y faire des puits, et par conséquent d'avoir de l'eau. Il y a même de grandes étendues de terre où l'eau manque absolument, remme dans l'Arabie pétrée, qui est un désert par il ne pleut jamais, où des sables brûlents son vent soute la surface de la terre, en il n'y a presque point de terre végétale, où le peu de plantes qui s'y trouvent languissent : les sources et les puits y sont si rares que l'on n'en compte que cinq depuis le Caire jusqu'au mont Sinaï; encore l'eau en estable amère et saumatre.

Lorsque les eaux qui sont à la surface de la terre na penvent trouver d'étoulement; elles forment des marais et des mirécages. Les plus fameux marais de l'Europe sont ceux de Moscovie à la source du Tanais; ceux de Finlande, où sont les grands marais Savolax et Énasak : il y en a aussi en Hollande, en Westphalie, et dans plusieurs autres pays bas. En Asie on a les marais de l'Euphrate, ceux de la Tartarie, le Palus Méotide; cependant en général il y en a moins en Asie et en Afrique qu'en Europe : mais l'Amérique n'est, pour ainsi dire, qu'un marais continu dans toutes ses plaines; cette grande quantité de marais est une preuve de la nouveauté du pays et du petit nombre des habitants, encore plus que du peu d'industrie.

Il y a de très grande marécages en Angleterre dans la province de Lincoln près de la mer, qui a perdu beaucoup de terrain d'un côté, et en a gagné de l'autre. On trouve dans l'ancien terfain une grande quantité d'arbres qui y sons enterrés audessous du nouveau terrain amoné par les caux; on en trouve de même en grande quantité en Écosse, à l'embouchure de la rivière Ness, Auprès de Bruges en Flandre, en fouillant à quarante ou cinquante pieds de profondeur, on trouve une très grande quantité d'arbres aussi près les uns des autres que dans une forêt: les troncs, les rameaux et les feuilles sont si bien conservés qu'on distingue aisément les différentes espèces d'arbres. Il y a cinq cents ans que cette terre, où l'on trouve des arbres, étoit une mer, et avant ce temps là en n'a point de mémaire ni de tradition que jamais cette terre cut existé; cependant il est nécessaire que cela ait été ainsi dans le temps que ces arbres ont crû et végété: ainsi le terrain qui dans les temps les plus reculés étoit une terre ferme couverte de bois, a été ensuite convert par, les eaux de la mer qui y ont amené quarante ou cinquante pieds d'épaisseur de terre, et ensuite ces eaux se sont retirées. On à de même trouvé une grande quantité d'arbres souterrains à Youle dans la province d'arck, à douze milles au-dessous de la ville sur la rivière Humber : il y en a qui sont si gros qu'en s'en sert pour bâtir; et on assure, peutêtre mal-à-propos, que ce bois est aussi durable et

d'aussi bon service que le chêne: on de coupe en petites baguettes et en longs copeaux que l'on envoie vendre dans les villes voisines; et les gens s'en servent pour allumer leur pipe. Tous ces arbres paroissent rompus, et les troncs sont séparés de leurs racines, comme des arbres que la violence d'un ouragan ou d'une inondation auroit cassés et emportés. Ce bois ressemble beaucoup au sapin; il a la intime odeur lorsqu'on le brûle, et fait des charbons de la même espèce. Dans l'île de Man on trouve dans un maraîs qui a six milles de long et trois milles de large, appelé Gurragh, des arbres equterrains qui sont des sapins; et, quoiqu'ils soient à dix-huit ou vingt pieds de profondeur, ils somt copendant fermes sur leurs racines '. On en trouve ordinairement dans tous les grands marsis, dans les fondrières, et dans la plupart des endroits marécegiun, dans les provinces de Somerset, de Chesser, de Lancastre, de Stafford. Il y a de certains andreits où l'on trouvé des arbres sous terre, qui ont été coupés, sciés, équarris, et travaillés par les hommes: en y a même trouvé des cognées et des serpes; et entre Birmingham et Brumley dans la province de Lincoln, il y a des collines élevées de sable fin et leger, que les pluies et les vents emportent et transportent en laissant à sec et à découvert des racines de grands sapins, où l'impression de la cognée paroît encore aussi fraîche que si elle ve-

Vogez Ray's Biscouries, page' 232.

noit d'être faite. Ces collines se seront sans doute formées, comme les duncs, par des amas de soble que la mer a apportés et accumulés, et sur longuels ces sapins auront pu croître; ensuite ils auront été recouverts par d'autres sables qui y auront été amenés, comme les premiens, par des inendations ou par des vents violents. On trouve aussi une gratide quantité de ces arbres souterrains dans les terres marécageuses de Hollande, dans la Frise, et apprès de Groningue; et c'est de là que viennent les teurhet qu'on brûle dans tout le pays.

On trouve dans la terre une infinité d'arbres grands et petits de toute espèce, comme sapine, chènes, bouleaux, hêtres, ifs, subépine, saules, frênes. Dans les marais de Lincoln, le long de la rivière d'Ouse, et dans la province d'Yorck en Hatfield-chape, ces arbres sont droits et plantés comme on les voit dans une forêt. Les chênes sont fort llure, et on en emploie dans les bâtiments où ils durent fort lung temps; les frênes sont tendres et tombent en poussière, aussi bien que les sattles. On en trouve qui ort été équarris, d'autres sciés, d'autres percés, avec des cognées rompues, et des haches dont la forme resemble à celle des couteaux de sacrifice. On y trouvé aussi des noisettes, des

Je doute beaucoup de la vérité de ce fait : tous les arbres qu'on tire de la terre, au moins tous ceux que j'ai vus, soit chênes, soit autres, perdent, en se desséchant, route la solidité qu'ils paroissent avoir d'abord, et ne doivent jamais être simployés dans les bâtiments.

glands, et du conce de sepins en grande quantité. Plusieurs autres endroits maréeageux de l'Angleterre et de l'Irlande seut remplis de troncs d'arbres, aussi hien que les marais de France et de Suisse, de Savoie et d'Italie.

Dens la ville de Medena et à quetre milles aux enstirons, en quelque endroit qu'on fomille, lorsqu'on est pervenu à la profondeur de soisante grois piede, et qu'on a percé la terre à cinq piede de pass fundear de plus avec une tarière, l'eau jaillit avec ane si grande force, que le puits se remplit en fort pet de temps presque jusque au dessus : cette eau coule continuellement et ne diminue ni n'augmente par la pluie ou par la sécheresse. Ce qu'il y a de remarquable dans ce terrain c'est que, lorsqu'ori est parvenu à quatorze pieds de profondeur, on trouve les décombrements et les ruines d'une ancienne ville, de rues pavées, des planchers des maisons, différentes pieces de mocaique, après quoi on trouve une terre assez selide et qu'on croiroit n'avoir jamais été remuée : cenendant au-dessous on trouve une terre humide et mêlée de végétaux, et, à vingt-six pieds, des arbres tout entiers. comme des noisetiers avec les noisettes dessus; et une grande quantité de branches et de fauilles d'arbres; à vingt-huit pieds on trouve une craie tendre mêlée de beaucoup de coquillages, et ce lit a onze pieds d'épaisseur, après quoi on retrouve encore des végétaux, des feuilles, et des branches; et

Digitized by Google

al not altermente un antique la contrat place le recentable de vantiant junqu'ir id profondouglide seixantitrois, piede; à laquelle profondeur en un dis de sable mélé de petit gravier ét de caquilles dem bisbles à celles qu'on tropte sur les cates de la maid'Anie. Gos hier successife the town marienghant of de crais se trouvent totiques dant le memb ordini. enegalque endroit qu'on feuille, et quelquelets la toblisse trouve de gros trobes there se qui si viett percer; ce qui donne homecoup de peine aux cur vriers: on y trouve-aussi des os, du charles de terre, des cailloux, qui commercaun de for. Rangazzini; tqui rapparationile finte, quoit cine lo gette de Venice s'étendoit entripluis jusqu'à Mudène et par delà, at que par la succession des comps les tivières. et petrottue les inondations de la mer, ont formé. successivement see terrality

Je ne m'étendrai que divantage lei sur les vantes tés que présentent ces couches de nauté éléctions à tion : il suffit d'avoir mentré qu'elles ident phe d'autres causes que les eaux conrantes ou sité gnantes qui sont à la surface de la toire, et qu'elles no sont jamais aussi dures ai ausa solidés que les couches anciennes qui se sont formées sois les eaux de la meri.

Sur les-bois souteurains papifies et charbentifies

<sup>&</sup>quot; Dans les terres du duc de Saxe-Cohoneg; qui

Some, à qualques lieure de la ville de Cobourg sature, au a trouvé, à une petite presendeur, des sultres tentiers pétrifiés à un tel point de perfination, quien les travaillent en trouve que cala luit appendeur e anné helle et aussi dure que l'aguite. Les prilaces de Sant en ent donné quelques morceann à M. Sthoggillin, qui en a envoyé dijux à Mode Buffen pour le Cabinet du roi : on a faitifle see lieis pétrifile des vaces et autres beaux ouvienpes.

On trouve aussi der bois qui n'a point changé de unture, à d'assez grandes preferimers dans la terre: M. Du Verne, efficier d'ai Physic, m'en et envoyé des debendillons, avec la desait suivant d'La ville de La Fère, an je suis entuellement en gardison, hat travailler, depuis le 15 du mois dacte de cette année. 1753 y à chercher de l'une par le moyen de la terière derapion fut parvenu à trente-nouf piede au descoue du soi, ou trouva un lit de marno. que l'on a continué de percer jusqu'à cent vingt-un piedes alasi; à cent soixante pieds de profondeur, on a trouvé, doux fois conscentives, la tarière remplie d'une marne mélée d'une très grande quantité de fragments de bois, que sout le monde a reconnus pour êire du chêne. Je vous en envoie deux éclemaillens. Les jours suivants, on a trouvé toujours la même marne, mais moins mêlée de Lettre de M. Scheepflin ; Strasbourg , 24 septembre 1746.

boje, et on en a tienré jusqu'à la profondeur de deux cent dix pieds, en l'en a cent le travail.

"Ou mouve, dit M. Justi, des montents de bais pétrifiés d'une prodigieuse grandeur dans le pays de Cobourg, qui apparticat à une branche de la maison de Saxe; et dans les montagnes de Minute, qui étaiset, qui étaiset, qui étaiset entidentent changés en une très belle agait. Le Chimet impérial de Vienne, renferme un grandi nombre de pétrifications un co genre. Un môrous destiné pour ce même Cabinet étoit d'une circunférence qui égaloit celle d'un gros hélot de boucherie. La partie qui avoit été bois étoit changée dans une très belle agate d'un gris noir; et au lieu de l'éconce on voyoit régner tout auteur du troit; une bande d'une, très belle agate blanche.

"L'empereur aujourd'hui réguant.... a souhaité qu'on découvrit quelque moyen pour fixer l'êge des pétrifications.... Il donna ordre à soit ambassadeur à Constantinople de demander la permission de faire retirer du Danube un des piliers du pint de Trajan, qui est à quelquet milles au dessous de Balguade. Cette permission ayant été accordée, en retira un de ces pilient, que l'on présudént devoir être pétrifié par les eaux du Danube; mais en reconnut que la patrification était très pau avancée pour un espace de tempt si actualérable. Quoiqu'il se fût passé plus de soine siècles depuis que le pilier en question était dans le Danube, elle u'y avoit

pénétré tout en plus qu'à l'équition de trois que ets de poueur et même à quelque chere de moins : le rêste du hais, peu différent de l'ordinaire, ne commençait qu'à si calciner.

consequence pour toutes les autres pétrifications, on en concluseit que la nature a en besoin peutétre de cinquante mille aus pour changer en pierres électribes du la grosseur de coux qu'on a troppiés párifiés en différents endroits; mais il peut fort bian arriver qu'en d'autres lieux le concours de plusieurs causes opère le pétrification plus promptement...

con a vu à Vienne une bache possifiée, qui cont vouse des montagnes Compathes en Hongrio; sur laquelle parcissient distinctement les hachues qui y avoient été faites avant sa pétrification; et ces mômes hachues étoient si peu altérées pur le changement arrivé au bois, qu'en y remarquest qu'elles avoient été faites avec un tranchant gaintait une petité bréche...

"Au resto, il paroit que le bois pétrifié est beaucoup moins rare dans la mature qu'en ne le pense
communétient, et qu'en la des ordroits di ne
manque, pour le découveir, que l'entré un napure
liste curious. J'ui v a atoprado Manafeld une grando
quantité de bais de châne paneiné , dans un endoois
où beaucoup de gons pensent tous des joues sans
approcevers au placement de la voit des bûches

entièrement pétrifices, deus lesquelles on reconnoissoit très distinctement les anneaux depués per la croissance annuelle du bais, l'écure dendroit de la coupe, et toutes les marques du bois de chêne.

M. Clozies, qui a trousé différentes pièces de bois pétrifié sur les collines aux environs d'Étampes, et particulièrement aur celle de Saint-Symphorien; a jugé que ces différents morceaux de hois peut voient provenir de quelques souches pétrifiées qui étaient dans ces montagnes : en conséquence, dans les faire des fouilles aur la montagne de Saint-Symphorien, dans un endroit qu'en lai avoit indiqué; et, après avoir arousé la terre de plusieum pieds, il vit d'abord une racine de hois pétrifiche qui le conduisit à la souche d'un arbre de même nature.

Cette racine, dephis con commencement jusqu'au mond où elle étoit attachée, avait su moins, dit-il, cinq piede de longueur, il y en aveit cing autres qui y tenoient nussi, mais moins longueur;

Les moyennes et petités racines n'ent pas été bien pétrifiées; ou du moins leur pétrification étoit si friable, qu'elles sont restées dans le sable où étoit la courre en une expére de poussière ou de sendre. Il y a heu de croise quadra septeda pétrification s'est communiquée à ces racines, elles étoient presque pourries, et que les paries ligneuses qui les composoient, étant voir distante par la pourrier,

n'ont pu acquérir la solidité requise pour une vraie pétathication....

La sonche porte, dans son plus gros, près de six nieds de eirconférence; à l'égard de sa bautour, elle porte, dans sa partie la plus élevée, trois pieds hmit à dix pouces; son poids est au moins de cinq d'six cents livres. La souche, ainsi que les racines, amé conservé toutes les apparences du bois, comme écorce, aubier, bois dur, pourriture, trous de petits et gros vers, excréments de ces mêmes vers: tentes ces différentes parties pétrifiées, mais d'une pétrification que la moins solide que le corps lignoux qui étoit bien sain lorsqu'il a été esisi par les parties pétrifientes. Ce corps ligneux st changé en un vrai cuillou de différentes couleurs, rendant beaucoup de seu étant frappe avec De fer trempé, et sentant, après qu'il a été frappé ou frotté, une très forte odeur de soufre...

Ce trone d'arbre pétrifié étoit couché presque herizontalement... Il étoit couvert de plus de quatre pieds de terre, et la grande racine étoit en dessus, et n'étoit ensoncée que de deux pieds dans la terre.

M. l'abbé Mazea, qui a désouvert à un demimille de Rome, au delig de la porte du Peuple, que carrière de beis pétrilié, aixprime dans les termes suivants:

« Cette escribre de bois principé, divil, forme une suite de collines en has de Mente Mario, situé de l'autre côté du Tibre... Parmi ces morceaux de bois entassés les uns sur les autres d'une manière irrégulière, les uns sont simplement sous la forme d'une terre durcie, et ce sont canx qui se trouvent dans un terrain léger, sec, et qui ne paroît nullement propre à la nourriture des végétaux : les autres sont pétrifiés, et ont la couleur, le brillant, et la dureté de l'espèce de résine tuite, connue dans nos boutiques sous le nom de cotophane, ces bois pétrifiés se trouvent dans un terrain de même espèce que le précédent, mais plus humide : les uns et les autres sont parfaitement bien conservés : tous se réduisent par la calcination en une véritable terre, aucun ne donnant de l'alun, soit en les traitant au feu, soit en les combinant avec l'acide vitrioliqué.

M. Dumonchau, docteur en médecine en médecine en médecine en medecine en medicine en medic

"La pièce de bois pétrifié que j'ai l'honneur de vous envoyer a été cassée à un tronc d'arbre trouyé à plus de cent cinquante pieds de profondeur enterre.... En creusant l'année dernière (1754) un puits pour sonder du charbon à Notre Dame et Pois, village situé, entre Condé, Saint Amand, Mortagne, et Valenciennes, on a trouvé à envison six cents toises de l'Escaut, après avoir passé unis niveaux d'enu, d'abord espé pieds de rocher ou de pierre dure que les chiribismess distripantes i leur

langage tourtia; ensuite, étant parvenu à une terre marécageuse, on a rencontré, comme je viens de le dire, à cent cinquante pieds de profondeur, un tronc d'arbre de deux pieds de diamètre, qui traversoit le puits que l'on creusoit, ce qui fit qu'on ne put pas en mesurer la longueur; il étoit appuyé sur un gros grès; et bien des curieux, voulant avoir de ce bois, on en détacha plusieurs morceaux du tronc. La petite pièce que j'ai l'honneur de vous envoyer fut coupée d'un morceau qu'on donna à M. Laurent, savant mésanicien...

Ce bois paroît plutôt charbeanifié que pétrifié. Comment un arbre se trouve-t-il si avant dans la terre? est-ce que le terrain où on l'a trouvé a été jadis aussi bas? Si cela est, comment ce terrain auroit-il pu augmenter ainsi de cent cinquante pieds? d'où seroit venue toute cette terre?

Les sept pieds de tourtia que M. Laurent a observés, se trouvant répandus de même dans tous les autres puits à charbon, de dix lieues à la ronde, sont donc une production postérieure à ce grand afnas supposé de terre.

"Je vous laisse, monsieur, la chose à décider; vous vous êtes familiarisé avec la nature pour en comprendre les mystères les plus cachés : ainsi je ne doute pas que vous n'expliquiez ucci aisé-

M. Fongeroux de Bondarey, de l'Académie royale des Sciences, rapporte plusieure faits sur les bois

pétrifiés dans un mémoire qui mérite des élogés, et dont voici l'extrait.

- "Toutes les pierres fibreuses et qui ont quelque ressemblance avec le bois ne sont pas du bois pétrifié; mais il y en a beaucoup d'autres qu'on auroit tort de ne pas regarder comme telles, sur-tout si l'on y remarque, l'organisation propre aux végétaux....
- "On nemanque pas d'observations qui prouvent que le bois peut se convertir en pierre, au moins aussi aisément que plusieurs autres substances qui éprouvent incontestablement cette transmutation; mais il n'est pas aisé d'expliquer comment ellé se fait: j'espère qu'on me permettra de hasarder sur cela quelques conjectures que je tâcherai d'appuyer sur des observations.
- "On trouve des bois qui, étant, pour ainsi dire, à demi pétrifiés; s'éloignent peu de la pesanteur du bois; ils se divisent aisément par feuillets, du même par filaments, comme certains bois pourris: d'autres, plus pétrifiés, ont le poids, la dureté, et l'opacité de la pierre de taille; d'autres, dont la petrification est encore plus parfaite, prennent le même poli que le marbre, pendant que d'autres acquièrent celui des belles agates orientales. d'ai un très beau merceau qui a été envoyé de la même tinique à M. Duhamel, qui est changé en nice mès belle sardoine. Enfin on ca trauve de contentis en ardoise: Dans ces merceaus pa un trouve qui ente

tellement conservé l'organisation du bois, qu'on y découvre avec la loupe tout ce qu'on pourroit voir dans un morceau de bois non pétrifié.

"Nous en avons trouvé qui sont eneroûtés par une mine de fer sableuse, et d'autres sont pénétrés d'une substance qui, étant plus chargée de soufre et de vitriol, les rapproche de l'état des pyrites: quelques uns sont, pour ainsi dire, lardés par une mine de fer très pure; d'autres sont traversés par des veines d'agate très noires.

"On trouve des morceaux de bois dont une partie est convertie en pierre, et l'autre en agate: la partie qui n'est convertie qu'en pierre est tendre, tandis que l'autre a la dureté des pierres précieuses.

Mais comment certains morceaux, quoique convertis en agate très dure, conservent-ils des caractères d'organisation très sensibles, les cercles concentriques, les insertions, l'extrémité des tuyaux destinés à porter la sève, la distinction de l'écorce, de l'aubier, et du bois? Si l'on imaginoit que la substance végétale fût entièrement détruite, ils ne devroient représenter qu'une agate sans les mractères d'organisation dont nous parlons; si, pour conserver cette apparence d'organisation, on vouloitque le bois subsistât, et qu'il n'y cût que les parties que l'on pourroit extraire de l'agate les parties végétales: cenendant je n'ai pu y parvenir en ausune manière. Je peuse dons que les morceaux

dont il s'agit ne contiennent aucune partie qui ait conservé la nature du bois, et, pour rendre sensible mon idée, je prie qu'on se rappelle que si on distille à la cornue un morceau de bois, le charbon qui restera après la distillation ne pèsera pas un sixième du poids du morceau de bois: si on brûle le charbon, on n'en obtiendra qu'une très petite quantité de cendre, qui diminuera encore quand on en aura retiré les sels lixiviels.

"Cette petite quantité de cendre étant la partie vraiment fixe, l'analyse chimique dont je viens de tracer l'idée prouve assez bien que les parties fixes d'un morceau de bois sont réellement très peu de chose, et que la plus grande portion de matière qui constitue un morceau de bois est destructible, et peut être enlevée peu à peu par l'eau, à mesure que le bois se pourrit....

"Maintenant, si l'on conçoit que la plus grande partie du bois est détruite, que le squelette ligneux qui reste est formé par une terre légère et perméable au suc pétrifiant, sa conversion en pierre, en agate, en sardoine, ne sera pas plus difficile à concevoir que celle d'une terre bolaire, crétacée, ou de toute autre nature: toute la différence consistera en ce que cette terre végétale ayant conservé une apparence d'organisation, le suc pétrifiant se moulera dans ses pores, s'introduira dans ses molécules terreuses, en conservant méanmoine le même caractère...."

. •

Digitized by Google

Voici encore quelques faits et quelques observations qu'on doit ajouter aux précédentes. En août 3773, à Montigny-sur-Braine, bailliage de Châlons, vicomté d'Auxonne, en creusant le puits de la cure, on a trouvé, à trente-trois pieds de profondeur, un arbre couché sur son flanc, dont on n'a pu découvrir l'espèce. Les terres supérieures ne paroissent avoir été touchées de main d'homme, d'autant que les lits semblent être intacts : car on trouve au-dessous du terrain un lit de terre glaise de huit pieds, ensuite un lit de sable de dix pieds; après cela, un lit de terre grasse d'environ six à. sept pieds, ensuite un autre lit de terre grasse pierreuse de quatre à cinq pieds, ensuite un lit de sable noir de trois pieds; enfin l'arbre étoit dans la terre grasse. La rivière de Braine est au levant de cet endroit, et n'en est éloignée que d'une portée de fusil; elle coule dans une prairie de quatre-vingts pieds plus basse que l'emplacement de la cure.

M. de Grignon m'a informé que, sur les bords de la Marne, près Saint-Dizier, l'on trouve un lit de bois pyriteux dont on reconnoît l'organisation. Ce lit de bois est situé sous un banc de grès, qui est recenvert d'une couche de pyrites en gâteaux, surmontée d'un banc de pierre calcaire, et le lit de bois pyriteux porte sur une glaise noirâtre.

Il a aussi trouvé, dans les fouilles qu'il a faites pour la découverte de la ville souterraine du Châtélet, des instruments de fer qui avoient eu des manches de bois, et il a observé que ce bois étoit devenu une véritable mine de fer du genre des hématites. L'organisation du bois n'étoit pas détruite; mais il étoit cassant et d'un tissu aussi serré que celui de l'hématite dans toute son épaisseur. Ces instruments de fer à manche de bois avoient été enfouis dans la terre pendant seize ou dix-sept cents ans, et la conversion du bois en hématite s'est faite par la décomposition du fer, qui peu à peu a rempli les pores du bois. (Add. Buff.)

## Sur l'éboulement et le déplacement de quelques terrains.

\* La rupture des cavernes et l'action des feux souterrains sont les principales causes des grands éboulements de la terre, mais souvent it s'en fait aussi par de plus petites causes; la filtration des eaux, en délayant les argiles sur lesquelles portent les rochers de presque toutes les montagnes calcaires, a souvent fait pencher ces montagnes et. causé des éboulements assez remarquables pour que nous devions en donner ici quelques exemples.

"En 1757, dit M. Perronet, une partie du terrain qui se trouve situé à mi-côte avant d'arriver au château de Croix-Fontaine s'entr'ouvrit en nombre d'endroits et s'ébula successivement par parties; le mur de terrasse qui setenoit le pied de ces terres fut renversé, et on fut obligé de transporter plus loin le chemin qui étoit établi le long du mur.... Ce

terrain étoit porté sur une base de terre inclinée. » Ce savant et premier ingénieur de nos ponts et chaussées cite un autre accident de même espèce arrivé en 1733 à Pardines, près d'Issoire en Auvergne: le terrain, sur environ quatre cents toises de longueur et trois cents toises de largeur, descendit sur une prairie assez éloignée, avec les maisons, les arbres, et ce qui étoit dessus. Il ajoute que l'on voit quelque fois des parties considérables de terrain emportées, soit par des réservoirs supérieurs d'eau dont les digues viennent à se rompre, ou par une fonte subite de neiges. En 1757, au village de Guet, à dix lieues de Grenoble, sur la route de Briançon, tout le terrain, lequel est en pente, glissa et descendit en un instant vers le Drac, qui en est éloigné d'environ un tiers de lieue; la terre se fendit dans le village, et la partie qui a glissé se trouve de six, huit; et neuf pieds plus basse qu'elle n'étoit: ce terrain étoit posé sur un rocher assez uni et incliné à l'horizon d'environ 40 degrés.

Je puis ajouter à ces exemples un autre, fait dont j'ai eu tout le temps d'être temoin, et qui m'a même occasioné une dépense assez considérable. Le tertre isolé sur lequel sont situés la ville et le vieux château de Monthard est élevé de cent quarante pieds audessus de la rivière, et la côte la plus rapide est celle du pord-est: ce tertre est couronné de rochers calcaires dont les bancs pris ensemble ont cinquantequatre pieds d'épaisseur; par-tout ils portent sur

un massif de glaise, qui par conséquent a jusqu'à la rivière soixante-six pieds d'épaisseur. Mon jardin, environné de plusieurs terrasses, est situé sur le sommet de ce tertre. Une partie du mur, longue de vingt-cinq à vingt-six toises, de la dérnière terrasse du côté du nord-est où la pente est la plus rapide, a glissé tout d'une pièce en faisant resouler le terrain inférieur; et il seroit descendu jusqu'au niveau du terrain voisin de la rivière si l'on n'eut pas prévenu. son mouvement progressif en le démolissant: ce mur avoit sept pieds d'épaisseur, et il étoit fondé sur la glaise. Ce mouvement se fit très lentement: je reconnus évidemment qu'il n'étoit occasioné que par le suintement des eaux; toutes celles qui tombent sur la plate-forme du sommet de ce tertre pénetrent par les fentes des rochers jusqu'à cinquantequatre pieds sur le massif de glaise qui leur sert de base: on en est assuré par les deux puits qui sont sur la plate-forme, et qui ont en effet cinquante: quatre pieds de profondeur; ils sont pratiqués du haut en bas dans les hancs calcaires. Toutes les eaux pluviales qui tombent sur cette plate-forme et sur les terrasses adjacentes se rassemblent donc sur le massif d'argile ou glaise auquel aboutissent les sentes perpendiculaires de ces rochers; elles forment de petites sources en différents endroits qui sont encore clairement imdiquées par plusieurs puits, tous abondants, et creuses au dessous de la couronne des rochers; et, dans tous les endroits où l'on traneche ce massif d'argile par des fossés, on voit l'eau suinter et venir d'en haut: il n'est donc pas étonnant. que des murs, quelque solides qu'ils soient, glissent var le premier banc de cette argile humide, s'ils ne sont pas fandés à plusieurs pieds au-dessous, comme je l'ai fait faire en les reconstruisant. Néanmoins la même chose est encore arrivée du côté du nordouest de ce terrire, où la pente est plus douce et sans sources apparentes : on avoit tiré de l'argile à douze ou quinze pieds de distance.d'un gros mur épais de onze pieds sur trente-cinq de hauteur et douge toises de longueur; ce mur est construit de très bons matériaux, et il subsiste depuis plus de neuf cents ans : cette tranchée où l'on tiroit de l'argile et qui ne descendoit pas à plus de quatre à cinq pieds, a néanmoins fait faire un mouvement à cet énorme mur; il penehe d'environ quinze pouces sur sa hanteur perpendiculaire, et je n'at pu le retenis et prévenir sa chute que par des piliers butants-de sept à huit pieds de saillie sur autant d'épaisseur, fondés à quatorze pieds de profondeur.

De ces faits particuliers j'ai tiré une conséquence générale dont aujound'hui on ne fera pas autant de cas que l'en en auroit fait dans les siècles passés: c'est qu'il n'y a pas un château ou forte-resse située sur des hauteurs qu'on me puisse ai-sément-faire couler dans la plaine ou vallée au mouent d'une simple tranchée de dix ou douze pieds de profondeur sur quelques toises de lar-

geur, en pratiquant cette tranchée à une petitel distance des derniers murs, et choisissant pour l'établir le côté où la pente est la plus rapide. Cette manière dont les anciens ne se sont pas dontés. leur auroit épargné bien des beliers et d'autres machines de guerre, et aujourd'hui même on pourroit s'en servir avantagensement dans plusieurs cas: je me suis convaincu per mes yeux, lousque ces murs ont glissé, que, si la transchée qu'on a faite pour les reconstruire n'eût pes été promptement remplie de forte maçonnerie, les murs anciens et les deux tours qui subsistent encore en ben état depuis neuf cents ans; et dont l'une a cent vingt-cinq pieds de hauteur, auroient coulé dans le vallen avec les rochers sur lesquels ces tours et ces murs sont fondés; et, comme toutes nos collines composées de pierres calcaires portent généralement sur un fond d'argile dont les premiers lits sont toujours plus ou moiss humoctés par les caux qui filtrent dans les fentes des réchers et descendent jusqu'à ce premier lit d'argile, it me parolt centain qu'en éventant cette argile, c'est-àdire en exposant à l'air par une tranchée ces pre-. miers lits imbibés des eaux, la masse entière des rochers et du terrain qui porte sur ce massif d'argile coulerois en glissant sur le premier lit, et descendroit jusque dans la tranchée en peude jours, sur-tout dans un temps de pluie. Cette menitire de démanteler une forteresse est bien plus simple que

nut ce qu'on a pratiqué jusqu'ici, et l'expérience n'a démontré que le succès en est certain.

Sur les assements que l'on trouve quelquefois dans l'intérieur de la terre.

\* " Dans la paroisse du Haux, pays d'entre deux mess, à demi-lieue du port de Langoiran, une pointe de rocher haute de onze pieds se détama d'un coteau qui avoit auparavant trente pieds dehauteur, et, par sa chute, elle répandit dans le vallon une grande quantité d'ossements ou de fragments d'ossements d'animaux, quelques uns pétrifiés. Il est indubitable qu'ils en sont; mais il est très difficile de déterminer à quels animaux ils appartiennent: le plus grand nombre sont des dents, quelques unes peut-être de bœuf ou de cheval, mais la plupart trop grandes ou trop grosses pour en être, sans compten la différence de figure; il v a des os de cuisses ou de jambes, et meme un fragment de bois de cerf ou d'élan : le 'tout étoit enveloppé de terre commune, et enfermé entre deux lits de roches. Il faut nécessairement concevoir que des cadavres d'animanx ayant été jetés dans une roche creuse ret leurs chairs s'étant pourries, il s'est formé par-dessus cet amas une roche de onze piede de haut, ce quia demandé une langue suite de siècles .....

« WIM. de l'Académie de Bordeaux, qui ont exa-

miné toute cétte prière en habiles physicients ont trouvé qu'un gritad nombre de fragments mis à un feu très vif sont devenus d'un beau bleu de turquoise, que quelques petites par un lapidaire, elles en ont le poli... Il ne faut pas oublier que des os qui appartenoient visiblement à différents animaux ont également bien réussi à devenir turquoises.

"Le 28 janvier 1760, on trouva auprès de la ville d'African Provence, dit M. Gaettard, à cent soixante toises au-dessus des bains des eaux minérales, des essements renfermés dans un rocher de pierre grise à sa superficie : cette pierre ne formoit point de lits, et n'étoit point feuillagée; c'étoit une masse continue et entière....

"Après, avoir, par le moyen de la peudre, pénétré à einq pieds de profondeur frant l'intérieur de cette pierre, on y trouva une grande quantité d'ossements humains de toutes les parties de corps, savoir, des machoires et leurs dents, des os du bras, de la cuisse, des jambes, des côtes, des votules, et plusieurs autres mêlés confusément et dans le plus grand désordre. Les crânes entiers, ou divisés en petites parties, semblent y dominer.

Outre ces ossements humains, on en a rencontré plusieurs autres par morçeaux, qu'en ne peut attribuer à l'homme: ils somt, dans certains

<sup>·</sup> Histoire de l'Académie des Sciences; agnété n 19, page 24.

andmits, ramassés par peloto de contépars dans d'autres....

"Lorsqu'on a creusé jusqu'à la profondeur de quatre pieds et demi, on a rencontré six têtes humaines dans une situation inclinée. De cinq de ces têtes on a conservé l'occiput avec ses adhérences, à l'exception des os de la face : cet occiput étoit en partie incrusté dans la pierre; son intérieur en étoit rempli, et. cette pierre en avoit pris la forme. La sixième tête est dans son entier du côté de la face, qui n'a reçu aucune altération dest large à proportion de sa longueur; on samugue la forme des joues charnues; les yeux sont fermés, assez longs, mais étroits : le front est un peu large; le nez fort aplati; mais bien formé, la ligne du milieu an peu marquée; la bouche bien faite et fermée, avant la levre supérieure un pou forte relativement à l'inférieure : le menton est bien proportionné, et les muscles du total sont très articulés. La couleur de cette tête est rongeatre, et ressemble assez bien aux têtes de tritons imaginées par les péintres : sa substance est semblable à celle de la pierre qui elle a été trouvée, elle n'est, à proprement parler, que le masque de la tête naturella....»

Lia relation ej desset a est envoyée par M. le baron de Guidard-Longjumean à madame de Boisjourdain, qui l'a ensuite fait parvenis à M. Guettard, avec, quelques morceaux des ossements en question. On peut douter avec raison que ees puitendues têtes humaines soiont récliement des têtes d'hommes: « car tout ée qu'on voit dans cette carrière, dit M. de Langjumeau, annonce qu'elle s'est formée de débris de corps qui ont été brisés, et qui ont dû être ballottés et roulés dans les flots de la mer dans le temps que ces de se sont emoncelés, Ces amas ne se faisant qu'à la longue, et n'étant sur-tout recouverts de matière pierreuse que successivement, on ne conquit mes aisément comment il pourroit s'être formé un masque sur la face de ces têtes, les chairs nitent pas long-temps. à se corrompre, lors sur-tout que les corps sont ensevelis sous les eaux. On peut done très raisonnablement croise que ces prétendues têtes humaines n'en sont réellement point.... il y a même tout lieu. de penser que les os qu'on croit appertenir à l'homme sont coux des squelettes de poissons dont on a trouvé les dents, et dont quelques unes étoient enclevées dans les mêmes quartiers de pierre qui renfermoient les os qu'on dit être humaine.

"Il parcit que les amas d'es des environs d'Aix sont semblables à ceux que M. Borda a fait comnoître depuis quelques années, et qu'il a trouvés près de Dax en Gascognes Les donts qu'on e découvertes à Aix parbiesent, par la description qu'on en donte, être semblables à celles qui out été trouvées à Dax, se dont une mâcheire infé-

rieuré étoit encore garnie: on ne peut douter que cette mâchoire ne soit celle d'un gros poisson.... Je pense donc que les os de la carrière d'Aix sont semblables à ceux qui ont été découverts à Dax..., et que ces ossements, quels qu'ils soient, doivent être, rapportés à des squelettes de poissons plutôt qu'à des squelettes humains....

Une des têtes en question avoit environ sept pouces et démi de longueur sur trois de largeur et quelques lignes de plus; sa forme est celle d'un globe alongé, aplati à sa base, plus gros à l'extrémité postérieure qu'à l'extrémité antérieure, divisé suivant sa largeur, et de hant en bas, par sept ou huit bandes larges depuis sept jusqu'à douze lignes: chaque bande est èlle-même divisée en deux parties égales par un léger sillon; elles s'étendent depuis la base jusqu'au sommet: dans cet endroit, celles d'un côté sont séparées de celles du côté opposé par un autre sillon plus profond, et qui s'élargit insensiblement depuis la partie antérieurs jusqu'à la partie postérieure.

"A cette description, on ne peut reconnoître le noyau d'une tête humaine: les es de la tête de l'homme ne sont pas divisés en bandes commo l'est le corps dont il s'agit; une tête humaine est composée de quatre es principaux, dont on ne retrouve pas la forme dans le noyau dont an a donné la description de n'a pas inténieure muit une crête qui s'étende longitudinalement depuis sa partie

antérieure jusqu'à sa partie postérieure, qui la divise en deux parties égales, et qui ait pu former le sillon sur la partie supérieure du noyau pierroux.

"Ces considérations me font penser que ce corps est plutôt cest d'un nautile que celui d'une tête humaine. En let; il y a des nautiles qui sont séparés en harries ou bouchers comme ce hoyau: ils ont un canal ou siphon qui règne dans la longueur de leur qourbure, qui les sépare en deux, et qui en aura formé le sillon pierreux, etc. »

Je suis très suadé, ainsi que M. le baron de Longjumeau, que ces prétendues têtes n'ont jamais appartenu à des hommes, mais à des animaux du genre des phoques, des loutres marines, et des grands lions marins et ours marins. Ce n'est pas seulement à Aix ou à Dax que l'on trouve, sur les rochers et dans les cavernes, des têtes et des ossements de cesanimaux; S. A. le prince margrave d'Anspach, actuellement régnant, et qui joins au gout des belles connoissances la plus grande affaillité, a eu la bonté de me donner, pour le Cabinet du roi, une collection d'ossements prés des cavernes de Gattenreute, dans sommargraviat de Barcitli M. Daubenton a comparé ces os avec ceux de l'ours commun: ils en différent en ce qu'ils sont beaucoup plas grands; la tête et les dents sont plus longues et plus grosses, et le museau plus alongé et plus renflé que dans nos plus grands ours. If y a aussi dans cette collection, done ce noble state a bien voulu

me gratifier, inter petites tête que ses naturalistes avoient désignée sous le nom de tête du petit phoca de Mi de Buffon; mais, comme l'on ne connoît pas asser la forme et la structure de têtes de lions marins, d'ours marins, et de tennes grands et petits phoques, nous croyons devoir picere suspendre notre jugement sur les animaux auxquels ces ossements fossiles ont apparteru. (Add. Buff.)

## ARTICLE XIX.

Des changements de terres en mers, et mers en terres.

Il paroît par ce que nous avons dit dans les articles I, VII, VIII, et IX, qu'il est arrivé au globe. terrestre de grands changements qu'on peut regarder comme généraux; et il est certain par ce que pous avons rapporté dans les autres articles, que la surface de la terre a souffert des altérations particurières. Quoique l'ordre, ou plutôt la succession de ces alterations ou de ces changements particuliers, ne nous soit pas bien connue nous en connonsons copondant les causes principales : nous sainmes même en état d'en distinguer les différents ellets; et si nous pouvions ressembler tous les indees et tous les faits que l'histoire naturelle et l'histoire civile nous fournissent au sujet des révolutions arrivées à la surface de la terre, none ne douteus pas que la théorie que nous avons donnée n'en devînt bien plus plausible.

L'une des principales causes des changements qui arrivent sur la terre, c'est le mouvement de la mer, mouvement qu'elle a éprouvé de tout tempe; car dès la création il y a eu le soleil la lune, la terre, les eaux, l'alreste : dès-lors le flux et le reflux, le mouvement de ent en occident, celui des vents et des courants, se sont fait sentir; les caux ont eu dés-lors les mêmes mouvements que nous remarquons aujourd'hui dans la mer; et quand même on supposeroit que l'axe du globe auroit eu une autre inclinaison, et que les continents terrestres, aussi bien que les mers, auroient eu une autre disposition, cela ne détruit point le mouvement du flux et du reflux, non plus que la cause et l'effet des vents : il suffat que l'immense quantité d'eau qui remplit le vaste espace des mers se soit trouvée rassemblée quelque part sur le globe de la terre, pour que le flux et le reflux; et les autres mouvements de la terre, aient été produits.

Lorsqu'une fois on a commence à coupeonner qu'il se pouvoit fien que notre continent ent autrefois été le fond d'une mor, on se le provide bienest à n'en pouvoir douter d'une coté ces débris de la mer qu'on trouve par tout, de l'autre la situation horizontale des conthes de la terre, et enfin cette disposition des contines et des montagnes qui se correspondent, me paroissent autant de preuves convaintentes; car en considérant les plaines, les vallées, les collines, en voit claire-

ment que la surfaçe de la terre a été figurée par les eaux; en examinant l'intérieur des coquilles qui sont renfermées dans les pierres, on reconnoit évidemment que ces pierres se sont formées par le sédiment des eaux, puisque coquilles sont remplies de la matière même de proferre qui les envi-ronne; et enfin en réflechissant sur la forme des collines, dont les angles saillants répondent toujours aux angles rentrants des collines opposées, on ne peut pas douter que cette direction ne soit l'ouvrage des courants de la mer. A la vérité, depuis que notre continent est découvert, la forme de la surface a un peu changé, les montagnes ont diminué de hauteur, les plaines se sont élevées, les angles des collines sont devenus plus obtus, plusieurs matières entraînées par les fleuves se sont arrondies, il s'est formé des couches de tuf, de pierra molle, de gravier, etc. : mais l'essentiel est demouré, la forme ancienne se reconnoît chcoré, et je suis persuadé que tout le monde peut se conwincre par ses yeux de tout ce que nous avons dit à ce suit, et que qui sonque au a bien youlu suivre nes observations et nos preuves ne doutera bas que la terre h'ait été autréfois souis les caux de la mer, et que ce ne soient les courants de la mer qui aient donné à la surface de la turre la surme que nous voyons.

Le mouvement principal des caux de la mer est, comme nous l'avons dit, d'orient en occident: aussi

il nous paroît que la mer a gagné sur les côtes: orientales, tant de l'ancien que du nouveau continent, un espace d'environ eing cents lieues; on doit se souvenir des prétives que nous en avons données dans l'article XI, et nous pouvons y ajouter que tous les détroits qui joignent les mere sont dirigés d'orient en occident ; le détroit de Magellan, les deux détroits de Forbisher, celui d'Hudson, le détroit de l'île de Ceylan, ceux de la mer de Corée et de Kamtschatka, ont tous cette direction, et paroissent avoir été formés par l'irruption des eaux qui, étant poussées d'orient en occident, se sont ouvert ces passages dans la même direction: dans laquelle elles éprouvent aussi un mouvement plus considérable que dans toutes les autres directions; car il y a dans tous ces détroits des marées très yiolentes, au lieu que dans ceux qui sont situés sur les côtes occidentales, comme l'est celui de Cibraltar, celui du Sund, etc., le mouvement dei marées est presque insensible.

Les inégalitée du fond de la mer changent la direction du mouvement des eaux; elles ont été produites successivement par les sédiments de l'en et par les matières qu'elle a transportées, soit par son mouvement de flux et de reflux, soit par d'autres mouvements : car nous ne données pas pour cause unique de ces inégalités le mouvement du flux et du reflux; nous avons seulement donné cette cause comme la principale et la pre-

Digitized by Google

mière, parcequ'elle est la plus constante et qu'elle agit sans interruption: mais on doit aussi admettre comme cause l'action des vents; ils agissent même à la surface de l'eau avec une toute autre violence que les marées, et l'agitation qu'ils communiquent à la mor est bien plus considérable pour les effets extérieurs; elle s'étend même à des profondeurs considérables, comme on le voit par les matières qui se détachent, par la tempête, du fond des mers, et qui ne sont presque jamais rejetées sur les rivages que dans les temps d'orage.

Nous avons dit qu'entre les tropiques, et même à quelques degrés au-delà, il régne continuellement un vent d'est; ce vent, qui contribue au mouvement général de la mer d'orient en occident, est aussi ancien que le flux et le restux, puisqu'il dipend du cours du soleil et de la raréfaction de l'air produite par la chaleur de cet astre. Voilà donc deux causes de mouvement réunies, et plus grandes sous l'équateur que par tout hilleurs : la première, le flux et le reflux, qui, comme l'on sait, ast plus sensible dans les elimate méridionaux; et la setende, le vent d'est, qui souffle continuellement dans ces mêmes climats; ces deux causes ont concours depuis la formation du globe à presentire les mêmes effets, c'est-à-dire à faire mouvoir les equx d'orient en occident, et à les agiter avec plus de force dans cette partie du monde que dans toutes les autres, c'est pour cela

que les plus grandes inégalités de la surface du globe se trouvent entre les tropiques. La partie de l'Afrique comprise entre ces deux cercles n'est, pour ainsi dire, qu'un groupé de montagnes, dont les différentes chaînes s'étendent pour la plupart d'orient en occident, comme on peut s'en assurer en considérant la direction des grands fleuves de cette partie de l'Afrique; il en est de même de la partie de l'Asie et de celle de l'Amérique qui sont comprises entre les tropiques, et l'on doit juger de l'inégalité et de la surface de ces climats par la quantité de hautes montagnes et d'îles qu'on y trouye.

De la combinaison du mouvement général de la mer d'orient en occident, de celui du flux et du reflux, de celui que produisent les courants, et encore de celui que forment les vents; il a résulté une infinité de différents effets tant sur le fond de la mer que sur les côtes et les continents. Warenius dit qu'il est très probable que les golfes et les détroits ont été formés par l'effort réitéré de l'Ocean contre les terres; que la mer Méditerranée, les golfes d'Arabie, de Bengale, et de Cambave cont été formés par l'irruption des eaux, aussi bien que les détroits entre la Sicile et l'Italie, entre Ceylan et l'Inde, entre la Grèce et l'Eubée; et qu'il en est de même du détroit des Manilles, de celui de Magellan, et de celui de Danemarck; qu'une preuve des irruptions de l'Océan sur les continents, qu'une

preuve qu'il a abandonné différents terrains, c'estqu'on ne trouve que très peu d'îles dans le milieu des grandes mers, et jamais un grand nombre d'îles voisines les unes des autres; que, dans l'espace immense qu'occupe la mer Pacifique, à peine trouvet-on deux ou trois petites îles vers le milieu; que, dans le vaste Océan Atlantique entre l'Afrique et le Brésil, on ne trouve que les petites îles de Sainte-Hélène et de l'Ascension; mais que toutes les fles sont auprès des grands continents, comme les îles de l'Archipel auprès du continent de l'Europe et de l'Asie, les Canaries auprès de l'Afrique, toutes les îles de la mer des Indes auprès du continent oriental, les tles Antilles auprès de celui de l'Amérique, et qu'il n'y a que les Açores qui soient fort avancées dans la mer entre l'Europe et l'Amérique.

Les habitants de Ceylan disent que leur île a été séparée de la presqu'île de l'Inde par une irruption de l'Océan, et cette tradition populaire est assez vraisemblable. On croit aussi que l'île de Sumatra a été séparée de Malaye; le grand nombre d'écueils et de bancs de sable qu'on trouve entre deux semblent le prouver. Les Malabares assurent que les îles Maldives faisoient partie du continent de l'Inde, et en général on peut croire que toutes les îles orientales ont été séparées des continents par une irruption de l'Océan.

Il paroît qu'autrefois l'île de la Grande-Bretagne

Voyez Varenii: Geograph. general., pages 203, 217, et 220.

faisoit partie du continent, et que l'Angleterre tenoit à la France : les lits de terre et de pierre, qui sont les mêmes des deux côtés du pas de Calais, le peu de profondeur de ce détroit, semblent l'indiquer. En supposant, dit le docteur Wallis, comme tout paroît l'indiquer, que l'Angleterre communiquoit autrefois à la France par un isthme au-dessous de Douvres et de Calais, les grandes mers des deux côtés battoient les côtes de cet isthme par un flux impétueux, deux fois en vingt-quatre heures; la mer d'Allemagne, qui est entre l'Angleterre et la Hollande, frappoit cet isthme du côté de l'est, et la mer de France, du côté de l'ouest: cela suffit avec le temps pour user et détruire une langue de terre étroite, telle que nous supposons qu'étoit autrefois cot isthme. Lessux de la mor de France, agissant avecgrandeviolence non seulement contre l'isthme, mais aussi contre les côtes de France et d'Angleterre, doit nécessairement, par le mouvement des eaux, avoir enlevé une grande quantité de sable, de terre, de vase, de tous les endroits contre lesquels la mer agissoit : mais, étant arrêtée dans son courant par cet isthme, elle ne doit pas avoir deposé, comme on pourroit le croire, des sédiments contre l'isthme; mais elle les aupa transporter d'ant la grande plaine qui forme actuellement le marécage de Romne, qui a quatorze milles de long sur' huit de large : car quiconque a vu cette plaine ne peut pas douter qu'elle n'ait été autre ois sous les

eaux de la mer, puisque dans les hautes marées elle seroit encore en partie inondée sans les digues de Dimchurch.

La mer d'Allemagne doit avoir agi de même contre l'isthme et contre les côtes d'Angleterre et de Flandre, et elle aura emporté les sédiments en Hollande et en Zélande, dont le terrain, qui étoit autrefois sous les eaux, s'est élevé de plus de quarante pieds. De l'autre côté sur la côte d'Angleterre, la merd'Allemagne devoit occuper cette large vallée où coule actuellement la rivière de Sture, à plus de vingt milles de distance, à commencer par Sandwich, Cantorbery, Chatam, Chilbam, jusqu'à Ashford, et peut-être plus loin; le terrain est actuellement beaucoup plus élevé qu'il ne l'étoit autrefois, puisqu'à Chatam on a trouvé les os d'un hippopotame enterrés à dix-sept pieds de profondeur, des ancres de vaisseaux et des coquilles mariad.

Or, il est très vraisemblable que la mer peut former de nouveaux terrains en y apportant les sables, la terre, la vase, etc.; car nous voyons sous nos yeux que dans l'île d'Orkney, qui est adjacente à la côte marécageuse de Romne, il y avoit un terrain but taujours en danger d'être inoudé par la rivière Rother: mais, en moins de souxante ans, la mer a élevé se terrain considérablement en y aménant à chaque flux et reflux une quantité considérable de terre et de sage; et en même tamps elle a creusé si tort le canal par où elle entre, qu'en moins de cinquante ans la profondeur de ce canal est devenue assez grande pour recevoir de gros vaisseaux, au lieu qu'auparavant c'étoit un gué où les homentes pouvoient passer.

La même chose est arrivée auprès de la côte de Norfolk, et c'est de cette façon que s'est formé le banc de sable qui s'étend obliquement depuis la côte de Norfolk vers la côte de Zélande; ce bané est l'endroit où les marées de la mer d'Allemagne et de la mer de France se rencontrent depuis que l'isthme a été rompu, et c'est la que se déposent les terres et les sables entraînés des côtes : on ne peut pas dire si avec le temps ce banc de sable ne forméra pas un nouvel isthme, etc.

Il y a grande apparence, dit Ray, que l'île de la Grande-Bretagne étoit autrefois jointe à la France, et faisoit partie du continent; on ne sait point si c'est par un tremblement de terre, ou par une infertion de l'Océan, ou par le travail des hommes, à cause de l'utilité et de la commodité du paisage, ou par d'autres raisons: mais ce qui prouve que conte île faisoit partie du continent, c'est que les rochers et les côtes des deux côtés sont de même nature et composés des mêmes matières, à la même haustur, en sorte que l'on trouve le long des côtes de Bouvres les mêmes lits de pierre et de graif que l'entrouve entre Calais et Boulogne; la longueut de ces rochers le long de côtes est à très peu près la

même de chaque côté, c'est-à-dire d'environ six milles. Le peu de largeur du canal, qui dans cet endroit n'a pas plus de vingt-quatre milles anglais de largeur, et le peu de profondeur, eu égard à la mer voisine, font croire que l'Angleterre a été séparée de la France par accident. On peut ajouter à ces preuves, qu'il y avoit autrefois des loups et même des ours dans cette île, et il n'est pas à présumer qu'ils y soient venus à la nage, ni que les hommes aient transporté ces animaux nuisibles, car en général on trouve les animaux nuisibles des continents dans toutes les îles qui en sont fort voisines, et jamais dans celles qui en sont fort éloignées, comme les Espagnols l'ont observé lorsqu'ils sont arrivés en Amérique.

Du temps de Henri I<sup>er</sup>, roi d'Ampleterre, il arriva une grande inondation dans une partie de la Flandre par une irruption de la mer; en 1446, une patelle irruption fit périr plus de dix mille personnes sur le territoire de Dordrecht, et plus de cent mille autour de Dullart, en Frise, et en Zélande, et il y sur dans ces deux provinces plus de daux ou trois conta villages de submergés; on voit encome les mommets de leurs tours et les pointes de leurs cloubere qui s'élèvent un peu au-dessus des eaux.

Sur les côtes de France, d'Angleterre, de Hollande, d'Allemagne, de Puisse, la mer s'est éloignée en busicamp d'endroits. Hubert Thomas dit, dans sa description du pays de Liège, que la mer envi-

On prétend qu'en l'année 860, la mer, dans une tempête furieuse, amena vers la côte une si grande quantité de sables, qu'ils fermèrent l'embouchure du Rhin auprès de Catt, et que ce fleuve inpuda tout le pays, renversa les arbres et les maisons, et se jeta dans le lit de la Meuse. En 1421, il y eut

une autre inondation qui sépara la ville de Dordrecht de la terre ferme, submergea soixante et douze villages, plusieurs châteaux, noya cent mille ames, et fit périr une infinité de bestiaux. La digue de l'Issel se rompit en 1638 par quantité de glaces que le Rhin entratnoit, qui, ayant bouché le passage de l'eau, firent une ouverture de quelques toises à la digue, et une partie de la province fut inondée avant qu'on eut pu réparétie brèche. En 1682, il y est une pareille inquid dans la province de Zélande, qui sabmergea villages, et causa la perte d'une infinité de monde et de bestiaux qui furent surpris la nuis par les eaux. Ce fut un bonheur pour la Hollande que le vent de sud-est gagna sur celui qui lui étoit opposé; car la mer étoit si enflée, que les eaux étoient de dix-huit pieds plus hautes que les terres les plus élevées de la province, à la réserve des dunes '...

Dans la province de Kent en Angleterre, il y avoit à Hith un port qui s'est comblé, malgré tous les soins que l'on a pris pour l'empêchée, et malgré la dépense qu'on a faite plusieurs fois pour le sider. On y trouve une multitude étonnante de galets et de coquillages apportés par la mer dans l'étendue de plusieurs milles, qui s'y sont amoncelés autrefeis, et qui, de nos jours, ont été recouverts par de la vase et de la terre, sur laquelle sont actuellement des pâturages. D'autre côté il y, a des terres

Voyer les Foyages historiques de l'Europe, tome V, page 70.

Sur la montagne de Stella en Cortugal, il y a un lac dans lequel on a trouvé des debris de vaisseaux, quoique cette montagne soit éloignée de la merede plus de douze lieues. Sabinius, deus ses commentaires sur les Métamorphoses d'Ovide, dit qu'il peroit, par les monuments de l'histoire, qu'en l'année : on trouva dans une mine des Alpes un vaisseau avec ses ancres.

terres, les sables, les coquilles, etc.

Ce n'est pas seulement en Europe que nous trouverons des éxemples de ces changements de meren terre et de terre en mer; les autres parties du monde nous en fourniroient peut-être de plus remarquables et en plus grand nombre, si en les aboit bien observées.

Calicut a été autrefois une ville célèbre et la capitale d'un royaume de même nom; ce n'est aujourd'hui qu'une grande bourgade mal hâtie et asser déserte: la mer, qui, depuis un siècle, a beaucoup gagné sur cette côte, a submergé la meilleure partie de l'ancienne ville, avec une belle forteresse de pierre de taille qui y étoit. Les barques mouillent aujourd'hui sur leurs ruines, et le port est rempli d'un grand nombre d'écueils qui paroissent dans les basses marées, et sur lesquels les vaisseaux font assez souvent naufrage '.

La province de Jucatan, péninsule dans le golfe du Mexique, a fait autrefois partie de la mer. Cette pièce de terre détend dans la mer à cent lieues en longueur depuis le continent, et n'a pas plus de vingt-cinq lieues dans sa plus grande largeur; la qualité de l'air y est tout-à-fait chaude et humide: quoiqu'il n'y ait ni ruisseaux ni rivières dans un si long espace, l'eau est par-tout si proche, et l'on trouve, en ouvrant la terre, un si grand nombre de capuillages, qu'on est porté à regarder cette vaste étendue comme un lieu qui a fait autrefois partie de la mer.

Les habitants de Malahar prétendent qu'autrefois les îles Maldives étoient attachées au continent
des Indes, et que la violence de la mer les en a séparées. Le nombre de ces îles est si grand, et quelques uns des canaux qui les séparent sont si étroits,
que les beauprés des vaisseaux qui y passent font
tember les feuilles des arbres de l'un et de l'autre
coté; et en quelques endroits un homme vigoureux,
se tenant à une branche d'arbre, peut sauter dans
une autre île. Une preuve que le continent des Mal-

<sup>·</sup> Va Voyez Lettres édifiantes, sec. II, page 187.

souvent des cocos qui sont rejetés sur le rivage par . la tempête : les Indiens en font grand cas, et leur

attribuent les mêmes vertus qu'au bézoard.

On croit qu'autrefois l'île de Ceylan étoit unie au continent et en faisoit partie, mais que les courants, qui sont extremement répides en beaucoup d'endroits des Indes, l'ont séparée, et en ont fait une île. On croit la même chose à l'égard des îles Rammanakoiel et de plusieurs autres. Ce qu'il y a de certain c'est que l'île de Ceylan a perdu trente ou quarante lieues de terrain du côté du nord-ouest, que la mer a gagnées successivement.

Il paroît que la mer a abandonné depuis peu une grande partie des terres avancées et des ties de l'Au mérique. On vient de voir que le terrain de Jucatan n'est composé que de coquilles; il en est de même des basses terres de la Martinique et des autres îtes Antilles. Les habitants ont appelé le fond de leur terrain la chaux, parcequ'ils font de la chaux avec ces coquilles, dont on trouve les banes immédiatément au-dessous de la terre végétale. Nous pouvons rapporterici ce qui est dit dans les Nouveaux Voyages aux îles de l'Amérique. La chaux que l'on trouve par toute la grande terre de la Guadeloupe, quand on fouille dans la terre, est de même espèce que celle que l'on pêche à la mer il est difficile d'en rendre raison. Seroit-il possible que toute l'étenque

du terrain qui compose cette île ne fût, dans les siècles passés, qu'un haut fond rempli de plantes de chaux qui, ayant beaucoup crû et rempli les vides qui étoient entre elles occupés par l'eau, ont enfin haussé le terrain et obligé l'eau à se retirer et à laisser à sec toute la superficie? Conjecture, tout expraordinaire qu'elle paroit d'aborte n'a pourtant rien d'impossible, et deviendra mêtie assez vraisembrable à ceux qui l'examineront sans prévention: can enfin, en suivant le commencement de ma supposition, ces plantes ayant crû et rempli tout l'espace que l'eau occupoit, se sont enfin étouffées l'une l'autre; les parties supérieures se sont réduites en poussière et en terre; les oiseaux y ont laissé tomber les graines de quelques arbres qui ont germé et produit ceux que nous y voyons, et la nature y en fait germer d'autres qui ne sont pas d'une espèce commune aux autres endroits, comme les bois marbrés et violets. Il ne seroit pas indigne de la curiosité des gens qui y demeurent de faire fouiller en différente endroits pour connoître quel en est le sol, jusqu'à quelle profondeur on trouve cette pierre à chaux, en quelle situation elle est réban-'due sous l'épaisseur de la terre, et autres circonstances qui pourroient ruiter ou fortifier ma coniteture.»

. Il y a quelques terrains qui tantôt sont couverts d'eau, et tantôt sont découverts, comme plusieurs îles en Norwège, en Écosse, aux Maldives, au golfe

de Cambaye, etc. La mer Baltique a gagné peu à peu une grande partie de la Poméranie; elle a couvert et ruiné le fameux port de Vineta. De même la mer de Norwège a formé plusieurs petites tles, et s'est avancée dans le continent. La mer d'Allemagne s'est avancée en Herrade auprès de Catt, en sorte que les ruines d'une ancienne citadelle des Romains, qui étoit autrefois sur la côte ; sont actuellement fortavant dans la mer. Les marais de l'île d'Ély en Migleterre, la Crau en Provence, sont, au contraire, comme nous l'avons dit, des terrains que la mer a abandonnés; les dunes ont été formées par des vents de mer qui ont jeté sur le rivage et accumulé des terres, des sables, des coquillages, etc. Par exemple, sur les côtes occidentales de France, d'Espagne, et d'Afrique, il regne des vents d'ouest durables et violents qui poussent avel impétuosité les eaux vers le rivage, sur lequel il s'est formé des dunes dans quelques endroits. De même les vents d'est, lorsqu'ils durent long-temps, chassent si fort les eaux des côtes de la Syrie et de la Phénicie, que les chaînes de rochers qui sont couverts d'eau pendant les vents d'est, demeurent alors à sec. Au reste, les dunes ne sont pas composées de pierres et de marbres, comme les montagnes qui se sont formées dans le fond de la mer, parcequ'elles n'ont pas été assez long-temps dans l'eau. Nous ferons voir dans le Discours sur les minéraux que la pétrification s'opère au fond de la mer, et que les pierres qui se

forment dans la terre sont bien différentes de celles qui se forment dans la mer.

Comme je mettois la dernière main à ce traité de la Théorie de la terre, que j'ai composé en 1744, j'ei reçu de la part de M. Barrère sa Dissertation. sur l'origine des pierres figurées, et té charmé de me trouver d'accord avec cet habit aturaliste au sujet de la formation des dunes, et du séjour que la mer a fait autrefois sur la terre que nous habitons; il rapporte plusieurs changements arrivés aux côtes de la mer. Aigues-Mortes, qui est actuellement à plus d'une lieue et demie de la mer, était un port du temps de saint Louis; Psalmodi étoit une île en 815, et aujourd'hui il est dans la terre ferme, à plus de deux lieues de la mer: il en est de même de Maguelones la plus grande partie du vignoble d'Agde étoit, il ya quarante ans, couverte par les eaux de la mer : et en Espagne la mer s'est retirée considérablement depuis peu de Blanes, de Badalona, vers l'embouchure de la rivière Vobregat, vers le cap de Tortosa, le loug des côtes de Valence, etc.

La mer peut former des collines et élever des montagnes de plusieurs façons différentes, d'abord par des transports de terre, de vase, de coquilles, d'un lieu à un autre, soit par son mouvement naturel de flux et de reflux, soit par l'agitation des eaux cancée par les vents; en second lieu par des sédiments, des parties impalpables qu'elle aura dé-

ART. XIX. GHANGEM. DE PROBES EN MERS. tachées des côtes et de son foad, et qu'elle pourra transporter et déposer à des distances considérables; et enfin par des sables, des coquilles, de la vant, et des terres que les vents de mer poussent souvent contre les côtes; ce qui produit des dunes et des collines que les eaux abandonnent peu à peu, et qui deviennent des parties du continent : nous en avons un exemple dans nos dunes de Flandrè et dans celles de Hollande, qui ne sons que des collines composées de sable et de coquilles que des vents de mer ont poussées vers la terre. M. Barrère en cite un autre exemple qui m'a para mériter de trouver place ici. « L'eau de la mer, par son mouvement, détache de son sein une infinité de plantes, de coquillages, de vase, de sable; que les vagues poussent continuellement vers les bords, et que les vents impétueux de mer aident à pousser passer. Or, tous ces différents corps ajoutés au premier atterrissement y forment plusieurs netwelles couches ou monceaux qui ne peuvent servir qu'à accroître le lit de la terre, à l'élever, à fermer des dunes, des collines, par des sables, des terres, des pierres amonoclóssign au met, à chaquerdavantage le bassin de la mes, es a former un nimitan continent.

"Il est visible que des affavions ou des atterrieurements successifs ont été faits par la manage maleanisme depuis plusieurs sidoles, c'est à dimentir des dépositions adjéctes de différente partieurs sétéres.

Digitized by Google

rissements qui ne sont pas de pure convenance: j'en trouve les prenves dans la nature même, c'està dire dans différents lits de coquilles fossiles et d'autres productions marines qu'on remarque dans le Reussiflon auprès du village de Naffiac, éléigné de la mer d'environ sept ou huit lieues. Ces lits de coquilles, qui sont inclinés de l'ouest à l'est sous différents angles, sont séparés les uns des autres par des banca de sable et de terre, tantôt d'un pied et demi; tantôt de deux à trois pieds d'épaisseur; Assont comme saupoudrés de sel lorsque le temps est see, et forment ensemble des coteaux de la bauteur de plus de vingt-cinq à trente toises. Or, une longue chaîne de coteaux si élevés n'a pu se former qu'ala longue, à différentes reprises et pur la succession des temps; ce qui pourroit être aussi un effet du déluge et du bouleversement universel qui a du tout confondre, mais qui cependant n'aura ppe donné une forme réglée à ces différentes couches de coquilles fossiles qui auroient dû être assemblées sans aucun ordre. »

y le pense sur cela comme M. Barrère; seulement je ne require pas les atternissements comme la seule manière dont les montagnes ont été formées, et je crois pouvoir assurer au contraire que la plu-part des éminences que nous voyons à la surface de la teure out été formées dans litemes même, et cela par plusières voisons qui m'ont toujours paru convaincement : prépaièrement, parcèquistes ont entre

elles cette correspondance d'angles saillants et renfrants qui suppose nécessairement la cause que nous avons assignée, c'est-à-dire le mouvement des courants de la mer; en second lieu, parcegne les dunes et les collines qui se forment des matières que la mer amène sur ses bords ne sont pas composées de marbres et de pierres dures comme les collines ordinaires : les coquilles n'y sont ordinairement que fossiles, au lieu que dans les autres montagnes la pétrification est entière : d'ailleurs les bancs de coquilles, les couches de terre ne sont pas aussi horizontales dans les dunes que dans les collines composées de marbre et de pierre dure : ces bancs y sont plus ou moins inclinés, comme dans les collines de Naffiac, au lieu que dans les collines et dans les montagnes qui se sont formées sous les eaux par les sédiments de la mer les couches sont toujours parallèles et très souvent horizon is : les matières y sont pétrifiées aussi bien que les coquilles. J'espère faire voir que les marbres et les autres matières calcinables, qui presque toutes sont composées de madrépores, d'astroïtes, et de coquilles, ont acquis au fond de la mer le degré de dureté et de perfection que nous leur connoissons : au contraire les tufs, les pierres molles, et toutes les mutières pierreuses, comme les incrustations, les stalactites, etc., qui sont aussi calcinables; et qui se sont forméet dans la terre depuis que notre continent est découvert, ne peuvent afquérir ce degré

de dureté et de pétrification des marbres ou des

pierres dures.

On peut voir dans l'Histoire de l'Académie, année 1707, les observations de M. Saulmon au sujet des galets qu'on trouve dans plusieurs endroits. Ces galets sont des cailloux ronds et plats, et toujours fort polis, que la mer pousse sur les côtes. A Bayeux et à Brutel, qui est à une lieue de la mer, on trouve du galet en creusant des caves ou des puits: les montagnes de Bonneuil, de Broie, et du Quesnoy; qui sont à environ dix-huit lieues de la mer, sont toutes couvertes de galets : il y en a aussi dans la vallée de Clermont en Beauvoisis. M. Saulmon rapporte encore qu'un trou de seize pieds de profondeur, percé directement et horizontalement dans la falaise du Tréport, qui est toute de moellon; a disparu en trente ans, c'est à dire que la mer a minétans la falaise cette épaisseur de seize pieds. En supposant qu'elle avance toujours également, elle mineroit mille toises ou une petite demi-lieue de moellon en douze mille ans. •

Les mouvements de la mer sont donc les principales auses des changements qui sont arrivés et qui arrivent sur la surface du globe: mais cette cause n'est pas unique; il y en a beaucoup d'autres moins considérables qui contribuent à ces changements: les eaux courantes, les fleuves, les ruisseaux, la fonte des neiges, les torrents, les gelées, etc., ont dangé considérablement la surface

de la terre; les pluies ont diminué la hauteur des montagnes; les rivières et les ruisseaux ont élevé les plaines; les fleuves ont rempli la mer à leur embouchure; la fonte des neiges et les torrents ont creusé des ravines dans les gorges et dans les vallons; les gelées ont fait fendre les rochers et les ont détachés des montagnes. Nous pourrions citer une infinité d'exemples de différents changements que toutes ces causes ont occasionés. Varenius dit que les fleuves transportent dans la mer une grande quantité de terre qu'ils déposent à plas on moins de distance des côtes, en raison de leur rapidité; ces terres tombent au fond de la mer, et y fortment d'abord de petits hanes; qui, s'augmentant tous les jours, font des écueils et an liberment des neuetil. deviennent fertiles et habitées : c'est ainsi que se sont formées les les du Nil, celles du fleuve Saint-Laurent, l'île de Landa située à la frique près de l'embouchure du fleuve Coanza; les tles de Norwege, etc.". On peut y ajouter l'île de Tongming à la Chine, qui s'est formée peu à peu des terres que le fleuve de Nanquin entraîne et dépose à son embouchure. Cette île est fort considérable; elle a plus de vingt heues de longueur sur ting en six de largeur.

Le Pô, le Trento, l'Athésis, et les autres révières de l'Italie, aménent une grande quantité de terres dans les lagunes de Venise, sur-tout dans le temps

<sup>&#</sup>x27; Voyez-Varent Geograph. general. , page 214.

des inondations, en sorte que peu à pou elles se remplissent: elles sont déja séches en plusieurs endroits dans le temps du reflux et il n'y a plus que les canaux que l'on entretient avec une grande dépense qui aient un peu de profondeur.

A l'embouchure du Nil, à celle du Gange et de l'Inde, à celle de la rivière de la Plata au Brésil, à celle de la rivière de Nanquin à la Chine, et à l'embouchure de plusieurs autres fleuves, on trouve des terres et des sables accumulés. La Loubère, dans son Voyage de Siam, dit que les bancs de sable et de terre augmentent tous les jours à l'embouchure des grandes rivières de l'Asie par les limons et les sédiments qu'elles y apportent, en sorte que la méticile, et deviendra un jour, impossible. On peut dire la même chose des grandes rivières de l'Europe, de l'en tout du Wolga, qui a plus de soixante dix embouchures dans la mer Caspienne; du Danube, qui en a sept dans la mer Noire, etc.

Comme il pleut très rarement en Égypte, l'inondation régulière du Nil vient des torrents qui y tembent dans l'Éthiopie; il charrie une très grande quantité de limon: et ce fleuve a non seulement apporté sur le terrain de l'Égypte plusieurs milliers de couches annuelles, mais même il a jeté bien avant dans la mer les fondements d'une alluvion qui pourra former avec le temps un nouveau pays; car on trouve avec la sonde, à plus de vingt lieues

de distance de la côte, le limon du Nil au fond de la mer, qui augmente tous les ans. La Basse-Égypte, où est maintenant le Delta, n'étoit autrefois qu'un golfe de la mer. Homère nous dit que l'île de Pharos étoit éloignée de l'Égypte d'un jour et d'une nuit de chemin, et l'on sait qu'aujourd'hui elle est presque contiguë. Le sol en Égypte n'a pas la même profondeur de bon terrain par-tout; plus on approche de la mer, et moins il y a de profondeur: près des bords du Nil il y a quelquefois trente pieds et davantage de profondeur de honne terre, tandis qu'à l'extrémité de l'inondation il n'y a pas sept pouces. Toutes les villes de la Basse-Égypte ont été bâties sur des levées et sur des éminences faites à la main. La ville de Damiette est aujourd'hui éloignée de la mer de plus de dix milles; et du temps desaint Louis, en 1243, c'étoit un port de mer. La ville de Fooah, qui état, il y a trois cents ans; à l'embouchure de la branche canopique du Nil, en est présentement à plus de sept milles de distance : depuis quarante ans la mer s'est retirée d'une demi-lieue de devant Rosette, etc.

Il est aussi arrivé des changements à l'embouchure de tous les grands fleuves de l'Amérique, et même de ceux qui ont été découverts nouvellement. Le P. Charlevoix, en parlant du fleuve Mississipi, dit qu'à l'embouchure de ce fleuve, au dessous de la Nouvelle-Orléans, le terrain forme une pointe de terre qui ne paroît pas fort-ancienne, car pour peu qu'on y creuse, on trouve de l'eau; et que la quantité de petites îles qu'on a vu se former nouvellement à toutes les embouchures de ce fleuve, ne laissent aucun doute que cette langue de terre ne soit formée de la même manière. Il paroît certain, dit-il, que quand M. de La Salle descendit le Mississipi jusqu'à la mer, l'embouchure de ce fleuve n'étoit pas telle qu'on la voit aujourd'hui.

Plus on approche de la mer, ajoute-t-il, plus cela devient sensible; la barre n'a presque point d'eas dans la plupart des petites issues que le fleuve s'est ouvertes, et qui ne se sont si fort multipliées que par le moyen des arbres qui y sont entraînés par le courant, et dont un seul arrêté par es branches ou parses racines desern endroit où il y a peu de profondeur, en arrête mille. J'en ai vu, dit-il, à deux cents lieues d'ici des amas dont un seul auroit rempli tous les chantiers de Paris: rien alors n'est capable de les détacher; le limon que charrie le fleuve leur sert de ciment et les couvre peu à peu; chaque inondation en laisse une nouvelle couche, et après dix ans au plus les lianes et les arbrisseaux commencent à y croître: c'est ainsi que se sont formées la plupart des pointes et des îles qui font si souvent changer de cours au fleuve.

<sup>1</sup> y a des géographes qui prétendent que M. de La Salle n'a jamais descendu le Mississipi.

De la Nouvelle-Orléans.

Cependant tous les changements que les fleuves occasionent sont assez lents, et ne peuvent devenir considérables qu'au bout d'une longue suite d'années: mais il est arrivé des changements brusques et subits par les inondations et les tremblements de terre. Les anciens prêtres égyptiens, six cents ans avant la naissance de Jésus-Christ, assuroient, au rapport de Platon dans le Timée, qu'autrefois il y avoit une grande île auprès des colonnes d'Hercule, plus grande que l'Asie et la Libye prises ensemble, qu'on appeloit, Atlantide, que cette grande île fut inondée et abymée sous les eaux de la mer après un grand tremblement de terre. « Traditur Atheniensis civitas restitisse olim " innumeris hostium copiis que, ex Atlantico mari "profectæ, propè jam cunctam Europam Asiam-« que obsederunt. Tunc enim erat fretum illud na-« vigabile, habens in ore et quasi vestibulo ejus « insulam qua Herculis Columnas cognominant: «ferturque insula illa Libyâ simul et Asiâ majet « fuisse, per quam ad alias proximas insulas pate-«bat aditus, atque ex insulis ad omnem continen-« tem è conspectu jacentem vero mari vicinam. Sed «intrà os ipsud portus angusto sinu fuisse tradi-« tur. Pelagus illud verum mare, terra quoque illa « verè erat continens, etc. Post hæc ingenti terre «motu jugique diei unius et noctis illuvione fac-« tum est, ut terra dehiscens emnes illos bellicosos « absorberet, et Atlantis insula sub vasto gurgite

"mergeretur." (PLATO in Timeo.) Cette ancienne tradition n'est pile absolument contre toute vraisemblance: les terres qui ont été absorbées par les eaux, sont peut-être celles qui joignoient l'Irlande aux Açores, et celles-ci au continent de l'Amérique; car on trouve en Irlande les mêmes fossiles, les mêmes coquillages, et les mêmes productions marines que l'on trouve en Amérique, dont quelques unes sont différentes de celles qu'on trouve dans le resse de l'Europe.

· Eusèbe rapporte doux témoignages au sujet des délages, dont l'un est de Melon, qui dit que la Syrie avoit été autrefois inondée dans toutes les plaines; l'autre est d'Abydenus, qui dit que du temps du roi Sisithrus il y eut un grand déluge qui · avoit été prédit par Saturne. Plutarque de solertià animalium, Ovide et les autres mythologistes parlent du déluge de Deucalion, qui s'est fait, dit-on, en Thessalie, environ sept cents ans après le délage universel. On prétend aussi qu'il y en a eu un plus ancien dans l'Attique, du te d'Ogygès, environ deux cent trente ans avant celui de Deucalion. Dans l'année 1095 il y eut un déluge en Syrie qui nova une infinité d'hommes. En 1164 il y en eut un st considérable dans la Frise, que toutes les cotes maritimes furent submergées avec plusieurs milliers d'hommes. En 1218 il y cut une autre inondation qui fit périr près de cent mille hommes, aussi bien qu'en 1530. Il y a plusieurs autres exemples de ces grandes inondations, comme celle de 1604 en Angleterre, etc.

Une troisième cause de changement sur la surface du globe sont les vents impétueux. Non seulement ils forment des dunes et des collines sur les bords de la mer et dans le milieu des continents, mais souvent ils arrêtent et font rebrousser les rivières; ils changent la direction des fleuves; ils enlevent les terres cultivées, les arbres; ils renversent les maisons; ils inondent, pour ainsi dire, des pays tout entiers. Nous avons un exemple de ses inondations de sable en France, sur les côtes de Bretagie: l'Histoire de l'Académie, année 1722, en fait mention dans les termes suivests.

"Aux environs de Saint-Paul de Léon en Basse-Bretagne, il y a sur la mer un catton qui avent l'an 1666 étoit habité et ne l'est plus, à tause d'un table qui le couvre jusqu'à une hauteur de plus de vingt pieds, et qui d'année en année s'avance et gagne du terrain. A compter de l'époque marquée, il a gagné plus de sig lieues, et il n'est plus qu'à une demilieue de Saint-Paul, de sorte que, selon les apparences, il faudra abandonner cette ville. Dans le pays submergé on voit encore quelques pointes de clochers et quelques cheminées qui sortent de cette mer de sable; les habitants de ces villages enterrés ont eu du moins le loier de quitter leurs maisons pour aller mendier.

· « C'est le vent d'est ou du nord qui avance cette

calamité: il élève ce sable qui est très fin, et le porte en si grande quantité et avec tant de vitesse, que M. Deslandes, à qui l'Académie doit cette observation, dit qu'en se promenant en ce pays-là pendant que le vent charrioit, il étoit obligé de secouer de temps en temps son chapeau et son habit, parcequ'il les sentoit appesantis. De plus, quand ce vent est violent, il jette ce sable par-dessus un petit bras de mer jusque dans Roscof, petit port assez fréquenté par les vaisseaux étrangers; le sable s'élève dans les rues de cette bourgade jusqu'à deux pieds, et on l'enlève par charretées. On peut remarquer, en passant, qu'il y a dans ce sable beaucoup de parties ferrugineuses, qui se recomnoissent au couteau aimenté.

"L'endroit de le côte qui fournit tout ce sable est une plage qui s'étend depuis Saint-Paul jusque vers Plouescat, c'està-dire un peu plus de quatre lienes, et qui est presque au niveau de la mer lorsqu'elle est pleine. La disposition des lieux est telle, qu'il n'y a que le vent d'est, ou de nord-est, qui et la direction nécessaire pour porter le sable dans les terres. Il est aisé de concevoir comment le sable porté et accumulé par le vent en un endroit est repris ensuite par le même vent et porté plus loin, et qu'ainsi le sable peut avancer en submergeant le pays, tant que la minière qui le fournit en fournira de nouveau; car sans cela le sable, en avançant, diminueroit toujours de hauteur, et cesseroit de faire du ra"Le désastre est nouveau, parceque la plage qui fournit le sable n'en evoit pas encore une assez grande quantité pour s'élever au-dessus de la surface de la mer, ou peut-être parceque la mer n'a abandonné cet endroit et ne l'a laissé découvert que depuis un temps: elle a eu quelque mouvement sur cette côte; elle vient présentement dans le flux une demi-lieue en decà de certaines roches qu'elle ne passoit pas autrefois.

"Ce malheureux canton inondé d'une façon si singulière justifie ce que les anciens et les modernes rapportent des tempêtes de sable excitées en Afrique, qui ont fait périr des villes, et même dés armées."

M. Shaw nous dit que les ports de Laodicée et de Jébilée, de Tortose, de Rowadse, de Tripoli, de Tyr, d'Acre, de Jaffa, sont tous remplis et comblés des sables qui ont été charriés par les grandes vagues qu'on a sur cette côte de la Méditerranée lorsque le vent d'ouest souffle avec violence.

Il est inutile de donner un plus grand nombre d'exemples des altérations qui arrivent sur la terre; le feu, l'air et l'eau y produisent des changements continuels, et qui deviennent très considérables avec le temps: non seulement il y a des causes générales dont les effets sont périodiques et réglés, par lesquels la mer prend successivement la place de la terre et abandonne la sienne, mats il y a une grande quantité de causes particulières qui contribuent à ces changements, et qui prestaisent des bouleversements, des incontribuents; et la surface de la terre, qui est et que nous connoissons de plus solide, est sujette, comme tout le reste de la nature, à des vicissitudes perpétuelles.

\* Au sujet des changements de mer en terre, on verra, en parcourant les côtes de France, qu'une ·partie de la Bretagne, de la Picardie, de la Flandre; et de la Basse-Normandie, ont été abandonnées par la mer assez récemment, puisqu'on y trouve des amas d'huîtres et d'autres coquilles fossiles dans le même état qu'on les tire aujourd'hui de la mer paisine. Il est très certain que la mer perd sur les côtes de Dunkerque: on en a l'expérience depuis un siècle. Lorsqu'on construisit les jetées de ce port en 1670, le fort de Bonne-Espérance, qui terminoit une de ces jetées, fut bâti sur pilotis, bien au-delà de la laisse de la basse mer; actuellement la plage est avancée au-délà de ce fort de près de trois cents toises. En 1714, lorsqu'on creusa le nouveau port de Mardik, on avoit également pointé les jetées jusqu'au-delà de la laisse de la basse mer présentement il se trouve au-delà une plage

de plus de cinq cents toises à sec à marée basse. Si la mer continue à perdre, insensiblement Dunkerque, comme Aigues Mortes, ne sera plus un port de mer, et cela pourra arriver dans quelques siècles. La mer aparte perdu si considérablement de notre commonsance. Tembien n'a-t-elle pas du perdre depuis que de monde existe!

Il suffit de jeter les yeux sur la Saintonge maritime, pour être persuadé qu'elle a été ensevelie sous les eaux. L'Océan, qui la couvroit, ayant abandonné ces terres, la Charente le suivit à mesure qu'il faisoit retraite, et forma dès-lors une rivière dans les lieux mêmes où elle n'étoit auparavant qu'un grand lac ou un marais. Le pays d'Aunis a autrefois été submergé par la mer et par les eaux stagnantes des parais c'est une des terres les plus nouvelles de la France; il y a lieu de croire que ce terrain n'étoit encore qu'un marais vers la fin du quatorzième siècle.

Il paroît donc que l'Océan a baissé de plusieurs pieds, depuis quelques siècles, sur toutes nos côtes; et si l'on examine celles de la Méditerranée depuis le Roussillon jusqu'en Provence, on reconnoître que cette mer a fait aussi retraite à-peu-près dans la même proportion; ce qui semble prouver que toutes les côtes d'Espagne et de Portugal se sont, comme celles de France, étendues en circonférence. On a fait la même remarque en Suède, où quelques physiciens ont prétendu, d'après leurs

observations, que dans quatre mille ans, à dater de ce jour, la Baltique, dont la profondeur n'est guère que de trente brasses, sera une terre découverte et abandonnée par les seux.

Si l'on faisoit de semblables observations dans tous les pays du monde; je suis persuadé qu'on trouveroit généralement que le mer se retire de toutes parts. Les mêmes causes qui ont produit sa première retraite et son abaissement successif ne sont pas absolument anéanties; la mer étoit dans le commencement élevée de plus de deux mille toises au-dessus de son niveau actuel : les grandes boursouflurés de la surface du globe, qui se sont écroulées les premières, ont fait baisser les eaux, d'abord rapidement; ensuite, à mesure que d'autres. cavernes moins considérables se sont affaissées, la mer se sera proportionnellement déprimée; et, comme il existe encore un assez grand nombre de cavités qui ne sont pas écroulées, et que de temps en temps cet effet doit arriver, soit par l'action des volcans, soit par la seule force de l'eau, soit par l'effort des tremblements de terre, il me semble qu'on peut prédire, sans craindre de se tromper, que les mers se retireront de plus en plus avec le temps, en s'abaissant encore au-dessous de leur niveau actuel, et que par conséquent-l'étendue des continents terrestres ne fera qu'augmenter avec les siècles.

## CONCLUSION.

Il paroit certain par les preuves que nous avons données (articles VII et VIII), que les continents terrestres ont été autrefois couverts par les eaux de la mer; il paroît tout aussi certain (article XII) que le flux et le reflux, et les autres mouvements des eaux, détachent continuellement des côtes et du fond de la mer des matières de toute espèce, et des coquilles qui se déposent ensuite quelque part, et tombent au fond de l'eau comme des sédiments, et que c'est là l'origine des couches paralleles et horizontales qu'on trouve par-tout. Il paroit (article IX) que les inégalités du globe n'ont pas d'autre cause que celle du mouvement des eaux de la mer, et que les montagnes ont été produites par l'amas successif et l'entassement des sédiments dont nous parlons, qui ont formé les différents lits dont elles sont composées. Il est évident que les courants qui ont suivi dabord la direction de ces inégalités leur ont donné ensuite à toutes la figure qu'elles conservent encore aujourd'hui (art. XIII), c'est-à-dire cette correspondance alternative des angles sailants toujours opposés aux angles rentrants. Il paroît de même (articles VIII et XVIII) que la plus grande partie des matières que la mer a détachées de son fond et de ses côtes étoient en poussière lorsqu'elles se sont précipitées en forme de

3о

sédiments, et que cette poussière impalpable a rempli l'intérieur des coquilles absolument et par-faitement, lorsque ces matières se sont trouvées ou de la nature même des coquilles, ou d'une autre nature analogue. Il est certain (article XVII) que les couches horizontales qui ont été produites successivement par le sédiment des eaux, et qui étoient d'abord dans un état de mollesse, ont acquis de la dureté à mesure qu'elles se sont desséchées, et que ce dessèchement a produit des fentes perpendiculaires qui traversent les couches horizontales.

Il n'est, pas possible de douter, après avoir vu les faits qui sont rapportés dans les articles x, x, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, et XIX, qu'il ne soit arrivé une infinité de révolutions, de bouleversements, de changements particuliers, et d'altérations sur la surface de la terre, tant par le mouvement naturel des eaux de la mer que par l'action des pluies, des gelées, des eaux courantes, des vents, des feux souterrains, des tremblements de terre, des inondations, etc.; et que par conséquent la mer n'ait pu prendre successivement la place de la terre, sur-tout dans les premiers temps après la création, où les matières terrestres étoient beaucoup plus molles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il faut refendant avouer que nous ne pouvons juger que très imparfaitement de la succession des révolutions naturelles; que nous jugeons encore

moins de la suite des accidents, des changements, et des altérations; que le défaut des monuments historiques nous prive de la connoissance des faits: il nous manque de l'expérience et du temps; nous ne faisons pas réflexion que ce temps qui nous manque ne manque point à la nature; nous voulons rapporter à l'instant de notre existence les siècles passés et les âges à venir sans considérer que cet instant, la vie humaine, étendue même autant qu'elle peut l'être par l'histoire, n'est qu'un point dans la durée, un seul fait dans l'histoire des faits de Dieu.

FIN DU SECOND VOLUME.

## TABLE

## DES ARTICLES CONTENUS DANS CE VOLUME.

| SUITE | DES | PREUVES  | DE | LA | THÉORIE     | DE | LA | TERRE. |
|-------|-----|----------|----|----|-------------|----|----|--------|
| COLLE | DLC | THE TEST | 22 |    | · · · · · · |    |    |        |

| The state of the s |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ART. X. Des fleuves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Page 3 |
| ART. XI. Des mers et des lacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51     |
| tique,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ŕ17    |
| Sur les lacs salés de l'Asie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 129    |
| ART. XII. Du flux et reflux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 131    |
| ART. XIII. Des inégalités du fond de la mer et des courants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145    |
| Art. XIV. Des vents réglés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 168    |
| Sur l'état de l'air au-dessus des hautes montagnes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190    |
| Sur quelques vents qui varient régulièrement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 195    |
| Sur les layanges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 197    |
| ART. XV. Des vents irréguliers, des ouragans, des trombes, et de quelques autres phénomènes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |
| causés par l'agitation de la mer et de l'air Sur la violence des vents du midi dans quelques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200    |
| contrées septentrionales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 226    |
| Sur les trombes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227    |
| ART. XVI. Des volcans et des tremblements de terre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 235    |
| Sur les tremblements de terra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 953    |

| 4 | 7 | o |
|---|---|---|
|   |   |   |

## TABLE.

| Des volcans                                          | e 280      |
|------------------------------------------------------|------------|
| Exemples des changements arrivés dans les vol-       |            |
| cans                                                 | 281        |
| Des volcans éteints                                  | 323        |
| Des laves et basaltes                                | 339        |
| ART. XVII. Des îles nouvelles, des cavernes, des     |            |
| fentes perpendiculaires, etc                         | 35ī.       |
| Sur les cavernes formées par le feu primitif         | 388        |
| ART. XVIII. De l'effet des pluies, des marécages,    | dian'      |
| des bois souterrains, des eaux souterraines          | 393        |
| Sur les bois souterrains pétrifiés et charbonnifiés. | 407        |
| Sur l'éboulement et le déplacement de quelques       |            |
| terrains                                             | 419        |
| Sur les ossements que l'on trouve quelquefois dans   | 76.37      |
| l'intérieur de la terre                              | 424        |
| ART. XIX. Des changements de terres en mers, et      |            |
| de mers en terres                                    | <b>43o</b> |
| Conclusion                                           | 465        |

FIN DE LA TABLE

